D39 V6



The Library Victoria University.

Source

Accession No. 3116 Class No.

Buch 1.



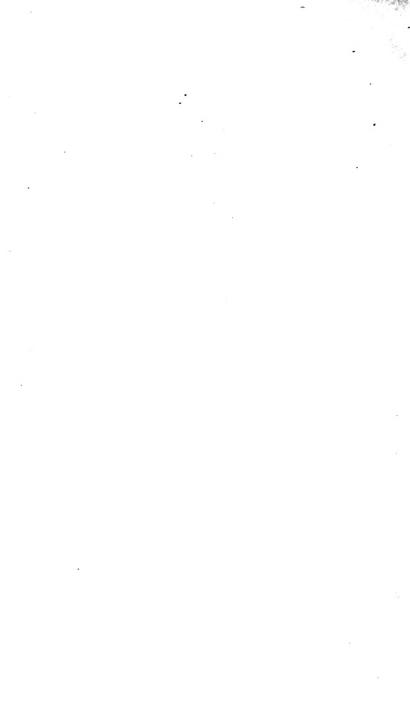

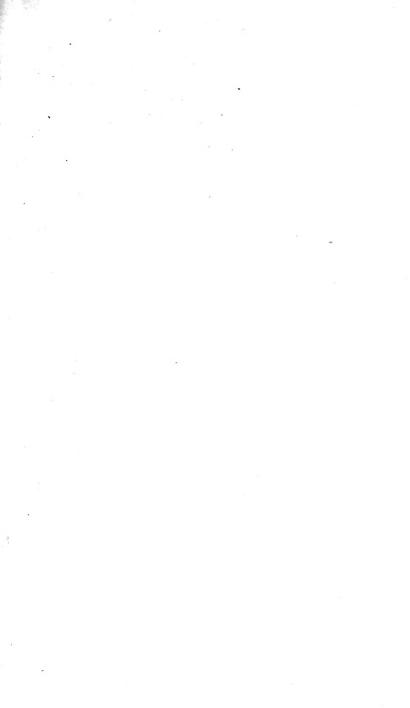

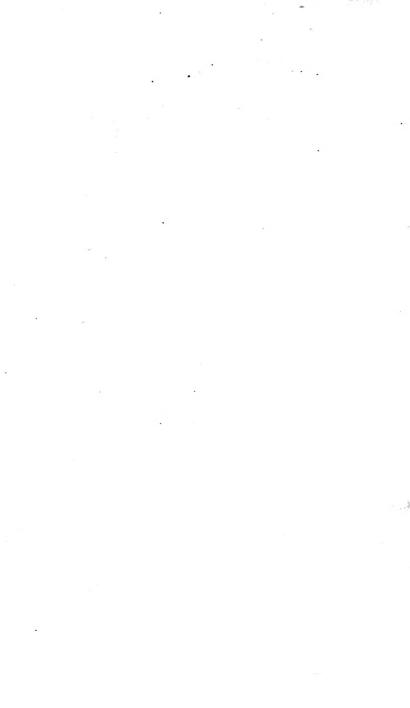

### **OEUVRES COMPLÈTES**

# DE DÉMOSTHÈNE

ЕТ

D'ESCHINE.

| IMPRIMERIE D'ABEL LANOE RUE DE LA HARPI | IMPRIMERIE | D'ABEL | LANOE | RUE | DE | LA | HARPE. |
|-----------------------------------------|------------|--------|-------|-----|----|----|--------|
|-----------------------------------------|------------|--------|-------|-----|----|----|--------|

### ŒUVRES

COMPLÈTES

# DE DÉMOSTHÈNE

### ET D'ESCHINE,

#### EN GREC ET EN FRANÇAIS.

Traduction de L'ABBÉ AUGER, De l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris.

NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE
PAR J. PLANCHE,

PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU COLLÉGE ROYAL DE BOURBON;

Ornée d'un portrait de Démosthène gravé d'après l'antique par M Mécou.

Τί δὲ , εἰ αὐτοῦ τοῦ Ξηρίου ἀκηκόει[ε ! ( Plin. II. Ep. 3. )

Que serait-ce donc, si vous l'aviez entendu lui-même!

#### TOME SIXIÈME.

### PARIS,

CHEZ { VERDIÈRE, Libraire, quai des Augustins, n.º 25. CAREZ, THOMINE ET FORTIC, Libraires, rue St.-André-des-Arts, n.º 59.

ANNÉE 1820.



# 3116

PA 3.51 F8 (819 V.6

### ŒUVRES

### DE DÉMOSTHÈNE.

#### SOMMAIRE

# DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE CONTRE LA LOI DE LEPTINE.

IL y avait à Athènes deux sortes de charges publiques onéreuses', appelées Autroupylat: les unes étaient pour l'utilité, les contributions des biens et les armemens de vaisseaux, είσφοραί, τι ιπραγχίαι; les autres étaient pour l'agrément et le plaisir, les charges de chorège, de gymnasiarque et d'hestiateur. Les choréges faisaient instruire et décoraient à leurs dépens, pour les jeux, des troupes de danseurs ou de musiciens; les gymnasiarques fournissaient l'huile pour la palestre, pour les différentes espèces d'athlètes qui devaient combattre dans l'arène ( on appelait palestre une espèce d'académie où les athlètes s'exerçaient); les hestiateurs donnaient un grand repas à leur tribu. On ne pouvait être exempt des premières charges : l'exemption des secondes était une des grâces dont les Athéniens récompensaient les services rendus à l'état. Leptine, un des ministres d'Athènes, citoyen estimable, voyant que les exemptions s'étaient multipliées à l'excès, que les charges tombaient

sur des hommes pauvres et peu à l'aise, proposa une loi à peu près en ces termes : Afin que les plus riches remplissent les charges publiques, nul ne sera exempt, excepté les descendans d'Harmodius et d'Aristogiton. Il ne sera point permis, par la suite, d'accorder les exemptions. Celui qui les demandera, sera diffamé, et ses biens confisques. On pourra le dénoncer et le conduire en prison. S'il est convaincu, il encourra la peine etablie contre ceux qui exercent une magistrature, quoique débiteurs du trésor. La loi sut approuvée (a); mais Leptine, son auteur, fut accusé par Bathippe, qui mourut avant que la cause eût été plaidée. D'autres, qui avaient intenté la même accusation, s'en désistèrent. L'année s'écoula : on ne pouvait plus insliger de peine à Leptine, mais on pouvait encore attaquer sa loi, et en obtenir la révocation. Aphepsion, fils de Bathippe, et Ctésippe, fils de Chabrias, entreprirent de le faire. Le premier prit Phormion, pour avocat; et le dernier, Démosthène. Aphepsion, comme plus âgé, parla le premier, et Ctésippe, ou plutôt Démosthène, son avocat, ne parla qu'en second. Comme on avait déjà parlé avant lui, et que les juges étaient au fait de la cause, après un exorde en deux mots, il entre tout de suite en matière. Il montre que la loi de Leptine est injuste, qu'elle a été portée d'une manière illégale, que l'honneur et l'intérêt demandent qu'elle soit révoquée; enfin, qu'elle est inutile.

1.º Elle est injuste. Il n'est pas juste de retirer des grâces qu'on a accordées, à celui qui les a obtenues par des voies légitimes et par des services réels, et qui n'a rien fait depuis pour s'en rendre indigne. L'orateur cite plusieurs

<sup>(</sup>a) L'approbation donnée à une loi par le peuple, n'empèchait pas que son auteur ne pût être attaqué dans le courant de l'année où il l'avait portée.

étrangers et citoyens, à qui des services importans ont mérité les exemptions qu'il serait injuste de leur ôter. Quelques-uns en sont indignes; mais est-il juste d'en priver ceux qui les méritent, à cause de ceux qui ne les méritent pas ?

- 2.º La loi a été portée d'une manière illégale. Il est une loi qui dit que les faveurs du peuple seront irrévocables; une autre loi défend de porter une loi contradictoire à quelqu'une des lois existantes, avant qu'on ait fait abolir la loi en vigueur; révoquer les exemptions, c'est contredire visiblement la loi qui dit que les faveurs du peuple seront irrévocables: Leptine devait donc faire abolir cette loi avant de porter la sienne.
- 3.º L'honneur demande qu'elle soit révoquée. Athènes s'est toujours fait une gloire d'être reconnaissante et fidèle à ses engagemens. La loi de Leptine la rend ingrate et perfide. Elle lui fait priver de leurs récompenses ceux qui l'ont bien servie; elle l'oblige à ôter ce qu'elle a donné elle-même.
- 4.º L'intérêt exige aussi que la loi soit supprimée. Il est de l'intérêt d'un état démocratique, surtout, que les grâces qu'on y accorde soient sûres: or, retirer les exemptions, c'est ôter en même tems leur sûreté aux grâces mêmes qu'on ne retirera pas. Qui pourra désormais faire fond sur les récompenses qu'il aura obtenues? De là, on manquera d'hommes qui se porteront avec zèle à servir la patrie; l'ardeur des bons citoyens et des étrangers bien intentionnés se ralentira. Il est des princes étrangers qui accordent des priviléges à notre ville; ils les lui retireront, voyant qu'on leur retire les exemptions.
- 5.º Enfin elle est inutile. Démosthène montre, par un calcul sensible, qu'on gagnera fort peu de têtes pour les charges publiques, en privant des exemptions ceux qui en

jouissent, et qui servent plus utilement l'état, en contribuant de leurs biens, et en équipant des vaisseaux. La principale raison des adversaires, pour révoquer les exemptions, c'est que plusieurs en jouissent qui n'en sont pas dignes. Au lieu de les ôter à ceux qui en sont dignes, l'orateur propose de substituer à la loi de Leptine, une loi qui permettra de citer en justice tous ceux qui ont obtenu les exemptions sans les mériter. Il s'engage formellement à porter cette loi; il veut bien qu'on prenne acte de son engagement.

Tous ces moyens de révocation de la loi ne sont pas exposés dans l'ordre que je viens de dire; répandus dans tout le discours, ils y sont développés d'une manière intéressante. Les principaux y reparaissent plusieurs fois sous différentes formes. On y voit encore d'autres moyens secondaires, que l'orateur a rassemblés avec soin, et qu'il fait valoir avec art. Il détruit, avec une subtilité merveilleuse, toutes les raisons que pouvaient alléguer les adversaires.

Toute sa harangue est dans le genre tranquille et modéré; elle prouve ce que les anciens rhéteurs ont dit de lui, qu'il excellait dans ce genre comme dans les autres. On ne retrouvera pas ici le véhément, l'impétueux, le dur et âpre Démosthène. C'est toujours la même fécondité de moyens solides et subtils; mais tout y coule paisiblement, avec une douceur admirable. Il combat Leptine avec une honnête franchise, avec tous les égards de l'estime et de la politesse: il attaque sa loi en ménageant sa personne. Je voudrais être parvenu à lui donner, en français, les mêmes charmes qu'il a dans sa langue. Je n'ai rien épargné, du moins, pour cela. Il n'est pas une phrase qui ne m'ait coûté beaucoup d'étude et de travail: les lecteurs jugeront si j'ai réussi.

Ce discours fut prononcé sous l'archonte Callistrate, dans la seconde année de la CVI.º olympiade, et dans la vingt-septième année de Démosthène.

Nous apprenons de Dion Chrysostome, que la loi fut révoquée.

En faisant mention, dans notre discours préliminaire, des écrivains qui ont déjà traduit quelques discours de Démosthène, nous avons oublié de parler de M. Gédéon le Cointe, traducteur de la harangue contre la loi de Leptine. Nous avons lu avec plaisir sa traduction, qui certainement n'est pas sans mérite; nous n'y avons pas trouvé néanmoins l'harmonie de l'orateur grec, et surtout cette chaleur qui enchaîne et anime les différentes parties du discours. Quoi qu'il en soit de ces défauts, que nous avons tâché d'éviter, nous avons profité du travail de M. le Cointe, auquel nous nous faisons un devoir de rendre justice.

### ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

O

#### ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ

ΛΟΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ δικασταί, μάλιστα μεν είνεκα τοῦ νομίζειν συμφέρειν τη πόλει λελῦσθαι τὸν νόμον, εἶτα κὸ τοῦ παιδὸς είνεκα τοῦ Χαβρίου, ώμολόγησα τούτοις, ώς ἀν οἶός τε ὧ, συνερεῖν.

Έστι δ' οὐκ ἀδηλον, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, τοῦθ, ὅἸι Λεωτίνης, κἀν τις ἀλλος ὑωὲρ τοῦ νομου λέγη, δίκαιον μὲν οὐδὲν ἐρεῖ ωερὶ αὐτοῦ, Φήσει δ' ἀναξίους τινὰς ἀνθρώωσους εὐρομένους ἀἸελειαν ἐκιδεδυκέναι τὰς λειλουργίας, καὶ τούλω ωλείσλω χρήσελαι τῷ λόγω. Ἐγω δ', ὅτι μὲν τινῶν κατηγοροῦντα ωἀντας ἀφαιρεῖσθαι τὴν δωρεὰν τῶν ἀδίκων ἐστὶν, ἐἀσω (καὶ γὰρεῖρηται τροωον τινὰ, ἢ ὑψ ὑμῶν ἴσως γιγνώσκελαι) ἀλλ ἐκεῖνο ἀν ἐροίμην ἡδέως αὐτον, τίνος είνεκ, εἰ τὰ μάλιστα μη τινες, ἀλλὰ πάντες, ῆσαν ἀνάξιοι, τῶν αὐλῶν ήξίωσεν ὑμᾶς τε ἢ τούλους. Ἐν μεν γὰρ τῷ γρά ἡαι, μηδὲν εἶναι ἀτελῆ, τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν ἀτέ-

#### HARANGUE

## DE DÉMOSTHÈNE,

CONTRE

#### LA LOI DE LEPTINE [1].

Athéniens, c'est pour les intérêts du fils de Chabrias, et principalement pour le bien de la république, qui demande la suppression de la loi de Leptine, que je me suis engagé à seconder de tout mon pouvoir les adversaires de cette loi.

Il est évident que ni celui qui l'a portée, ni aucun de ceux qui entreprendront de la défendre, ne s'attacheront à vous en montrer la justice. Mais on nous objectera que des citoyens, en obtenant les exemptions dont ils ne sont pas dignes, se sont soustraits aux charges publiques; c'est sur ce point qu'on insistera le plus. Pour moi, sans m'arrêter à prouver, ce qu'on a déjà fait voir, et ce qui doit paraître hors de doute, qu'il serait injuste d'ôter à tous les citoyens un privilége, parce que quelquesuns en sont indignes, je demanderais volontiers à Leptine pourquoi, supposé même que tous ceux qui jouissent des exemptions en fussent indignes, il veut étendre sur vous la rigueur de sa loi. Car,

en voulant que personne ne soit exempt, il dépouille des exemptions ceux qui les ont obtenues; et, en ajoutant qu'il ne sera point permis par la suite de décerner les exemptions, il vous dépouille vousmêmes du droit de les décerner. Or, il ne pourrait dire que, comme il enlève un privilége à ceux qui en jouissent parce qu'il ne les en croit pas dignes, il juge aussi que le peuple n'est pas digne d'accorder à qui il voudra ses bienfaits.

Il répliquera, peut-être, qu'il a porté sa loi parce que le peuple se laisse aisément tromper. Qu'est-ce donc qui empêche, sur ce principe, qu'on ne vous dépouille de tous vos droits, et qu'on ne vous ôte absolument l'administration, puisqu'il n'est aucune partie où cet inconvénient n'ait lieu? Plus d'une fois, en vous trompant, on vous a fait confirmer des décrets nuisibles, ou préférer des alliances moins avantageuses; et en général, dans la multitude des affaires qui vous occupent, il n'est guère possible que vous soyez à l'abri de toute surprise. Porterons-nous donc pour cela une loi qui défende et au sénat d'adopter un décret, et au peuple de le confirmer [2]? Je ne le pensepas. Au lieu de nous dépouiller d'un droit qu'on nous fait appliquer mal-à-propos, il serait juste de nous éclairer, pour empècher que nous ne soyons trompés, et de nous faire porter une loi, non qui nous enlève la disposition des grâces, mais qui nous autorise à punir celai qui nous trompe.

λειαν έν δε τῷ σροσγράψαι, μηδε το λοιπον έξεῖναι Λοῦναι, ὑμᾶς το Λοῦναι. Οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ' ἔνεστιν είσεῖν, ὡς, τὸν αὐτὸν τρόσον, ὅνσερ τοὺς ἔχοντας, ἀφείλετο την δωρεάν, ἀναξίους νομίζων, οὕτω τὸ τὸν δῆμον ἀνάξιον ἡγεὶ ο κύριον είναι τοῦ δοῦναι τὰ ἐαυδοῦ, ἐἀν τῷ βοὐληται.

'Αλλα', νη Δί', έκεῖνο γ' αν ίσως είποι προς ταῦτα, ότι, δια το ραδίως έξασα Ιασθαι τον δημον, δια τουθ' ούτως έβηκα τον νόμον. Τι οῦν κωλύει σάντα άφηρησθαι και όλως την σολιτείαν ύμας, κατά τοῦτον τον λόγον; Ού γαρ εσ εν έφ' ότω τοῦ ο οὐ πεπόνθα ε τῶν παντων, ἀλλά καὶ ψηφίσματα σολλά σολλάκις έξασατηθέντες κεχειροτονήκατε, και συμμάχους ήδη τινάς ήττους αντί κρειττόνων έσεισθητε ελέσθαι και όλως έν, οξμαι, σολλοῖς, οξς πράθεθε, καί τοιούτο τι συμβαίνει άναγκη. Αρ' οδυ Αησομεθα νόμον δια ταῦτα, μηθέ το λοιπον έξεῖναι τη βουλή, μηθέ τω δήμω, μήτε προβουλεύειν, μήτε χειροδονείν μηθέν; έγω μεν ούκ οιομαι ού γαρ έσμεν αφαιρεθήναι δίκαιοι, περίων αν έξαπα Ιηθώμεν, αλλα διδαχθήναι, όσως τοῦτο μη πεισομέθα, και θέσθαι νόμον, ούχ ός άφαιρήσεται το κυρίους ήμας είναι της δωρεας, άλλα **Λι' ού τον έξαστατώντα τιμωρησόμεθα.** 

Εί τοίνυν τις, έάσας ταῦτα, αὐτο καθ' αὐτο έξετάσειε, σότερον σοτε λυσιτελέστερον έστι, κυρίους μέν ύμας είναι της δωρεας, έξασατηθέντας δέ ποτε καί Φαύλω τινί δούναι, ή, δια το σανθελώς ακύρους γενεσθαι, μηθ', αν άξιον τινα είδητε, έξειναι τιμήσαι, εύροιτ' αν μαλλον έκεινο λυσιτελούν. Δια τί; ότι έκ μέν του σλείονας, ή σροσηκε, τιμάν, σολλούς ευ ποιείν προκαλείσθε ύμας εκ δε του μηδενί μηδεν, μηδ' αν άξιος η, Λιδόναι, σάντας άσειρξετε του φιλοτιμείσθαι τρος δε τούτω, και δι' έκεινο, ότι οι μέν αναξιον τινα τιμησαντες εύηθείας τινα δοξαν έχοιεν av, of Se Tous ayadov TI molourtas éautous un tois όμοιοις αμειβόμενοι, κακίας. Όσω δη κρείττον ευήθη Λοκείν, η σονηρον είναι, τοσούτα λύσαι τον νομον καλλιον, η θέσθαι. Ού τοίνυν εμοιγε ούδ έκεινο εύλογον, ω άνδρες 'Αθηναΐοι, σκο σουμένω Φαίνε Ιαι, καταμεμφομενόν τινας έσι ταις ύσαρχουσαις δωρεαις. τους χρησιμους όντας των τιμών αποστερείν. Εί γαρ, ύπαρχουσών τούτων, φαῦλοι κὰ ἀνάξιοί τινες κατά τον τουτου λόγον είσι, τι χρη προσθοκάν έσεσ θαι τότε, όταν σαντελώς σλέον μελλη μηθέν είναι τοις γρηστοίς ουσιν:

Que si, indépendamment de ces raisons, et considérant la chose en elle-même, on examine lequel est plus utile, ou que vous soyez maîtres d'accorder une faveur, aux risques de la laisser tomber sur un mauvais citoyen, parce qu'on vous aura surpris; ou que vous ne soyez pas libres de récompenser même celui que vous saurez en être digne, parce que vous n'en aurez pas le pouvoir, on verra que l'un est beaucoup plus utile que l'autre. Pourquoi? c'est qu'en récompensant plus de citoyens qu'il ne faudrait, vous en exciterez du moins un certain nombre à vous bien servir, et qu'en ne récompensant pas ceux même qui en sont dignes, vous éteindrez dans le cœur de tous le zèle pour le bien de l'état. De plus, et c'est une nouvelle raison, si on récompense quelqu'un qui ne le mérite point, on pourra passer pour faible; on passerait pour ingrat, si on négligeait de payer un service. Or, autant il vaut mieux être taxé de faiblesse que d'ingratitude, autant il est plus à propos de rejeter la loi que de la confirmer. Pour moi, plus j'y réfléchis, plus il me paraît déraisonnable de priver les bons citoyens de toute récompense, parce qu'il se rencontre quelques gens indignes des grâces qu'ils ont obtenues. Car si, malgré les faveurs réservées au mérite, il est encore, suivant Leptine, des hommes dépourvus de tout mérite et qui en sont indignes, que sera-ce quand on ne gagnera rien à se rendre utile?

Vous devez encore faire attention qu'en vertu des lois observées depuis long-tems dans Athènes, lois dont Leptine lui-même ne peut contester la sagesse, tout homme obligé de remplir les charges publiques, passe une année sans en remplir aucune, de manière que chacun jouit, en quelque sorte, de la moitié des exemptions. Et un avantage dont vous accordez la moitié à tous sans distinction, à ceux même qui ne vous ont rendu aucun service, vous en retirerez à ceux qui vous ont bien servis l'autre moitié, que vous leur aviez déjà donnée! non, vous ne vous permettrez pas une conduite qui ne serait ni honnête ni digne de vous. Comment, je vous prie, on a porté une loi contre ceux qui tromperont dans les marchés publics, où la fraude ne peut nuire à l'état; et dans l'administration des affaires, la ville, qui a imposé cette loi aux particuliers, se permettrait de l'enfreindre! elle tromperait ceux qui l'ont servie utilement! quelle honte scrait-ce pour elle, et en même tems quel préjudice ne se porterait-elle pas à elle-même? Sans doute, Athéniens, vous devez être moins attentifs à ménager des intérêts de finance, qu'à vous maintenir dans une bonne renommée, à laquelle vous tenez bien plus qu'à l'argent; je ne dis pas seulement vous, mais encore vos ancêtres. Vous le savez, pour acquérir de l'honneur ils ont épuisé leur trésor qui était fort riche. Point de danger auquel ils ne se soient exposés pour la gloire; ils lui

Έτι τοίνυν ύμας κακείνο ένθυμείσθαι δεί, ότι, έκ τών νῦν ύσαρχόντων νομων και σάλαι κυρίων, ούς ουδ' αυτός ούτος άντειποι αν μη ουχί καλώς έχειν, ένιαυτον διαλισών έκαστος λειτουργεί, ώστε τον ήμισυν έστ' άλελης του χρόνου. Είθ, ης πάσι μέλεσλι το ήμισυ κ τοις μηθολιούν αγαθόν σεσσιηχόσιν ύμας, Taulns Tous en moinoavlas, o mpooleteixauer aulois. τοῦτ' ἀφελώμεθα; μηθαμῶς οὐτε γαρ άλλως καλόν. ούτε πρέπον ύμιν. Πως γαρ ούκ αίσχρον, ω ανόρες 'Αθηναΐοι, κατά μέν την άγοραν άψευθείν νόμον γεγραφθαι, έφ' οίς ουδέν έστι δημοσία βλάζος, έ' τις Lεύσεται, έν δε τῷ κοινῷ μη χρῆσθαι τῷ νόμω τούτω την πολιν την αυθην επιθάξασαν τοις ίδιώθαις, άλλά τους αγαθόν τι σεσοιημότας έξασατησαι, ή ταῦτ' ού μικράν (ημίαν όφλησειν μέλλουσαν; ού γάο, εί μη χρηματ' απόλλυτε, μόνον σκεστέον, άλλ' εί κί δόξαν χρηστήν, περί ης μαλλον στουδά (ele, η περι γρημάτων, και ου μόνον ύμεις, άλλα κ οί προγονοι. Τεκμηριον δε γρηματα μεν γαρ σλείστα σοτε κτησάμενοι, πάνθ' ύπερ φιλολιμίας άνηλωσαν ύπερ δε δόξης ούδενα πώπολε κίνδυνον έξεσλησαν, άλλα κ τας ίδιας ούσιας στροσαναλίσκοντες διετέλουν. Νύν τοίνυν ούτος δ νόμος ταυτην άντι καλής αίσχραν τή πόλει σεριάστει, και ούθε τῶν προγόνων, ούθ' ὑμῶν ἀξίαν. Τρία γαρ τὰ μέγισθα ὀνείδη κθᾶλαι· Φθονερούς, ἀσίστους, ἀχαρίστους εἶναι δοκεῖν.

"Ότι τοίνυν ούδ' έστιν όλως, ω ανδρες Αθηναίοι, τοῦ ήθους τοῦ ύμεθέρου, κύριον ποιησαι τοιοῦθον νόμον, καί τουτο πειράσομαι δείξαι διά βραχέων, έν τι τῶν πρότερον πεπραγμένων τη πόλει διεξελθών. Λέγονλαι χρήμαθ' οί Τριακοντα δανείσασθαι σαρά Λακεδαιμονίων έσι τους έν Πειραιεί. Έσειδη δέ ή σολις είς έν ήλθε, και τα σράγματ' έκεινα κατέστη, σρέσθεις πεμφανίες οι Λακεθαιμόνιοι τα χρημαία ταυτ' άπητουν. Λόγων δε γιγνομένων, και των μέν τους δανεισαμένους αποδούναι κελευόν Ιων, τους έξ" Ασίεος, των δε τουτο σρώτον ύσαρξαι της όμονοίας σημείον άξιούντων, κοινή διαλύσαι τα χρήματά φασι τον δημον έλέσθαι, καί συνεισενεγκεῖν αὐθον, κὶ μεθασχεῖν της δαπάνης, ώσλε μη λύσαι των ώμολογημένων μηθέν. Πως οῦν ου δεινον, ω ἀνορες Λθηναίοι, εί τόλε μεν τοῖς ηδικηχοσιν ύμας, ύσερ του μη ψευσασθαι, τα γρηματα ταῦτα εἰσφέρειν ήθελήσατε, νῦν δ', έξον ύμιν aveu Samavns Ta Sinaia woinoai Tois everyetais,

sacrifiaient même leur fortune personnelle. Or, la loi que j'attaque, changerait en opprobre la réputation glorieuse dont jouit la ville d'Athènes; elle vous déshonorerait vous et vos ancêtres, et vous dénoncerait à tous les peuples, comme coupables à la fois des trois vices les plus honteux, de jalousie, de perfidie, d'ingratitude.

Mais qu'en général il ne soit pas dans vos mœurs de confirmer une telle loi, je vais vous en convaincre par un trait de générosité propre à cette république. Les trente tyrans avaient emprunté une somme aux Lacédémoniens pour faire la guerre aux exilés qui s'étaient saisis du Pirée. Lorsque la concorde eut été ramenée dans Athènes, et que tout fut rétabli, les Lacédémoniens envoyèrent redemander leur argent. Cette demande occasionna quelques débats; les uns disaient que c'était à ceux qui étaient alors dans la ville à payer ce qu'ils avaient emprunté; les autres voulaient qu'on payât en commun, et qu'on donnât cette première preuve d'une réunion sincère. Le peuple, jaloux de ne violer aucun des articles du traité [3], se détermina à contribuer et à partager la dépense. Mais ne scraitil pas étrange que vous qui, pour être fidèles à vos engagemens, avez consenti à acquitter de vos propres deniers la dette des oppresseurs de votre liberté, vous ne vous fissiez aucun scrupule d'y manquer, aujourd'hui que vous pouvez, sans aucune dépense, en abolissant la loi, vous montrer

justes envers les bienfaiteurs de votre ville? non. je ne vous le conseille pas.

Tel fut donc l'esprit de notre république dans la circonstance dont je parle et dans plusieurs autres; généreuse, incapable de tromper, considérant plus l'honneur que le plus grand intérêt de finances. Quant à l'auteur de la loi, j'ignore quels sont ses sentimens dans le reste; je ne le connais ni ne l'attaque : en ne le jugeant que d'après sa loi, je le trouve bien différent de vous. Mais il me semble que c'est plutôt à Leptine à suivre votre exemple, en abandonnant la loi qu'il a portée, qu'à vous de suivre le sien en la confirmant. Oui, il est de son avantage et du vôtre que la ville lui persuade de se régler sur elle, et non qu'il persuade à la ville de se régler sur lui. Car, quelque honnête qu'on le disc et que je le suppose, il ne l'emporte pas en vertu sur toute la ville d'Athènes.

Au reste, vous sercz plus en état de prononcer sur l'affaire présente, si on vous montre que la loi détruit encore ce qui seul fait le mérite des faveurs dans les gouvernemens démocratiques, ce qui les rend préférables à celles des autres gouvernemens. A ne regarder que l'avantage actuel de celui qui reçoit, ce sont sur-tout les monarques et les princes qui savent récompenser, puisqu'ils rendent tout-à-coup riches qui ils veulent; mais, pour l'honneur et la stabilité, les récompenses dans les démocraties l'emportent de beaucoup. Il est beau

λύσασι τον νόμον, ψεύδεσθαι μάλλον αίρήσεσθε; έγω μέν ούκ άξιω.

Το μεν τοίνυν της πολεως ήθος, ω άνδρες Αθηναῖοι, και έσ άλλων σολλών, και έφ ων εἶσον, ἴδοι τις άν τοιοῦτον, άψευδες και χρηστον, ου το λυσιτελέστατον σρος άργυριον σκοσοῦν, άλλα τι και καλόν πράξαι. το δε τοῦ θέντος τον νόμον, τα μεν άλλα ἔγωγε οὐκ οἶδα, οὐδε λέγω φλασρον οὐδεν, οὐδε σύνοιδα, έκ δε τοῦ νόμου τκοσών, εὐρίσκω σολύ τούτου κεχωρισμένον. Φημι τοίνυν έγω κάλλιον εἶναι τοῦτον ὑμῖν ἀκολουθησαι σερί τοῦ λῦσαι τὸν νόμον, ἢ ὑμᾶς τούτω σερὶ τοῦ θέσθαι, καὶ λυσιτελέστερον εἶναι χ ὑμῖν ὰ τούδρ την σόλιν σεσεικέναι Λεσδίνην ὅμοιον αὐτῆ γενέσθαι δοκεῖν, ἢ αὐδην ὑσο τούδου πεπεῖσθαι ὁμοίαν εἶναι τουτώ οὐδε γάρ, εἰ πάνυ χρηστός έσθ, ώς έμοῦ γ' ένεκα ἔστω, βελτίων ἐστὶ τῆς σόλεως τὸ ἢθος.

Νομίζω τοίνυν ύμᾶς, ὧ ἀνδρες δικασταί, ἀμεινον ἀν σερί τοῦ σαρόντος βουλεύσασθαι, εἰ κακεῖνο μάβοιτε, ὅτι ῷ μόνῳ μείζους εἰσίν αὶ σαρά τῶν δήμων δωρεαὶ τῶν σαρά τῶν ἀλλων σολιτειῶν διδομένων, καὶ τοῦτο ἀναιρεῖται νῦν τῷ νόμῳ. Τῆ μὲν γὰρ χρεἰα τῆ τῶν εύρισκομένων τὰς δωρεὰς οἱ τύραννοι, κὸ οἱ τὰς ὁλιγαρχίας ἔχοντες, μάλιστα δύνανται τιμῶν (σλούσιον γὰρ, ὁν ἀν βούλωνλαι, παραχρῆμὶ ἐποίη-

σαν) τη δε τιμη και τη βεβαιότητι τας σαρά των δήμων δωρεας εύρησετε ούσας βελτίους. Τό, τε γαρ μη μετ' αίσχύνης ώς κολακεύοντα λαμβανείν, άλλ' εν ισηγορία, δοκοῦντα άξιον τινος είναι, τιμασθαι, των καλών έσθι τό, τε ύσο των όμοιων έκονθων βαυμάζεσθαι τοῦ σαρά τοῦ δεσπότου λαμβανείν ότιοῦν κρεῖττον είναι δοκεῖ. Παρά μεν γαρ έκείνοις μείζων έστιν ό τοῦ μελλοντος φόβος της σαρούσης χάριθος παρά δ' ύμιν, άδεως, ά αν λάβη τις, έχειν ύπηρξε, τον γοῦν άλλον χρόνον. Ο τοίνυν την σίσθιν άφαιρων τῶν δωρεων νόμος οῦθος, ῷ μόνω κρείθους εἰσὶν αί παρ΄ ύμων δωρεαί, τοῦτο ἀφαιρεῖται. Καίθοι, των άπασων νόμος οῦθος τὸ κομίζεσθαι τοὺς εὐνους τοῖς καθεσθωσι χάριν αν άφελης, οῦ μικραν φυλακήν αὐθων ταυτην ἀφηρηκώς ἔση.

Τάχα τοίνυν ἴσως έκεινο λέγειν ἀν έσειχειρήσειε Λεπτίνης, ἀπάγων ύμας ἀσο τούτων, ὡς αί λειτουργίαι νῦν μέν εἰς πένητας ἀνθρώσους ἔρχονται, ἐκ Λε τοῦ νόμου τούτου λειτουργήσουσιν οἱ πλουσιώτατοι. Ἔστι δε τοῦτο, ούτωσὶ μεν ἀκοῦσαι, λόγον τινὰ ἔχον εἰ δε τις αὐτὸ ἀκριζῶς έξετ ἀσειε, ψεῦδος ἀν ον φανείπ. Εἰσὶ γὰρ δήσου σαρ ήμιν αί τε τῶν μετοίκων λειτουργίαι, ἡ αί σολιτικαί, ὧν έκατερων έστὶ τοῖς εὐρημένοις ἡ ἀτέλεια, ἡν οῦτος ἀφαιρεῖται. Τῶν γὰρ εἰς τὸν σολεμον καὶ την σωτηρίαν τῆς σό-

de ne pas devoir une grâce à la bassesse ni à la flatterie, et d'être honoré parmi des concitoyens qui nous estiment. Quelques faveurs qu'on reçoive d'un maître, vaudront-elles jamais l'avantage d'être considéré par des hommes libres, nos égaux? Dans les autres états, la grandeur du bienfait ne peut équivaloir à la crainte de le perdre; mais chez vous on jouit avec assurance de ce qu'on a reçu; on en jouissait du moins par le passé. Ainsi, une loi qui ôte la sûreté aux grâces que notre ville accorde, leur ôte ce qui seul leur donne un plus grand prix. Et en général, dans un état quelconque, priver de leur récompense les défenseurs zélés du gouvernement, c'est priver l'état lui-même de sa plus grande ressource.

Leptine vous dira peut-être, pour vous faire prendre le change, que les charges tombent maintenant sur des hommes pauvres, et qu'en vertu de sa loi, elles seraient portées par les plus riches. Cette raison est spécieuse; mais, si on l'examine de près, on verra qu'elle est peu solide. Les charges pour lesquelles on peut obtenir les exemptions que veut abolir Leptine, peuvent tomber, ou sur les citoyens, ou sur les étrangers. Par rapport à celles qui concernent la guerre, et qui importent au salut de la république, les contributions des biens et les armemens de vaisseaux, il est sagement et justement établi, par les anciennes lois, que personne n'en sera exempt, pas même ceux qui sont exceptés

dans la loi de Leptine, les descendans d'Harmodius et d'Aristogiton. Examinons donc combien, en recevant sa loi, nous gagnerons de têtes pour les premières de ces charges, et combien nous en perdrons, en la rejetant. Les plus riches, toujours chargés d'armer des vaisseaux, sont, par-là même, exempts de fournir aux frais des chœurs de danse ou de musique. Les citoyens qui n'ont pas le nécessaire, et qui, par-là, sont exempts de toute espèce de charges, le sont, à plus forte raison, de celles-ci. La loi ne nous fait donc gagner aucune tête parmi les uns ni les autres. Mais, dira Leptine, nous en gagnons un grand nombre parmi les étrangers, pour ces mêmes charges qui peuvent tomber sur eux. Mais, s'il montre que nous en gagnons cinq, qu'on dise, j'y consens, que je déraisonne.

Je vais plus loin, et je suppose que, si la loi passe, il y aura dix étrangers de plus, et même davantage, pour remplir les charges, et que nul citoyen ne sera exempt, comme chargé d'armer un vaisseau; que gagnera la république, si tous, sans exception, remplissent les charges? Sera-t-elle dédommagée de l'infamie dont elle se couvrirait? Il s'en faut de beaucoup, et en voici la preuve. Qu'il y ait dix étrangers exempts; assurément, comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y en ait cinq; de citoyens, il n'y en a pas plus de cinq ou six qui s'exemptent: ce quifera seize [4].

λεως σασών είσφορών καὶ τριηραρχιών, όρθώς καὶ δικαίως οὐδεὶς ἔστ' ἀτελης ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων, οὐδε οὖς οὖτος ἔγραψε, τοὺς ἀφ' Αρμοδίου καὶ Αριστογείτονος. Σκεψωμεθα δη, τίνας ήμιν είσποιεῖ χορηγοὺς εἰς ἐκείνας τὰς λειδουργίας, καὶ πόσους, ἐἀν μη τοὐτω σροσέχωμεν, ἀφησει. Οἱ μεν τοίνυν πλουσιώθαδοι, τριηραρχοῦνθες, ἀεὶ τῶν χορηγιῶν ἀθελεῖς ὑσάρχουσιν' οἱ δ' ἐλάττω τῶν ἱκανῶν κεκτημένοι, την ἀναγκαίαν ἀτέλειαν ἔχοντες, ἔξω τοῦ τέλους εἰσὶ τοὐτου. Οὐκοῦν τοὐτων μεν οὐδετέρων οὐδεὶς διὰ τὸν νόμον ἡμῖν προσέσται χορηγός. ᾿Αλλά, νη Δία, εἰς τὰς τῶν μετοίκων λειτουργίας εἰσποιεῖ σολλούς. ᾿Αλλ΄, ἐὰν δείξη σέντε μόνους, ἐγω ληρεῖν ὁμολογῶ. ᾿

Θήσω τοίνυν έγω μη τοιοῦτον εἶναι τοῦτο, ἀλλα χὶ τῶν μετοίκων σλείονας ἢ λὶς τοσούτους, ἐαν ὁ νόμος τεθῆ, τους ἀεὶ λειθουργοῦνθας ἔσεσθαι, χὶ τῶν πολιθῶν μηθένα ἐκ τριηραρχίας ὑπάρξειν ἀτελῆ. Σκεψώμεθα λη, τὶ τοῦτ ἐσται τῆ σόλει, ἐαν ἀπαντες οὖτοι λειτουργῶσι. Φανήσεται γαρ οὐθὲ, σολλοῦ λεῖ, τῆς γενησομένης άξιον αἰσχύνης. Ὁρᾶτε δ' οὐτωσί εἰσί τῶν ξένων ἀτελεῖς, λέκα θήσω, καὶ, μὰ τοὺς θεοὺς, ὁπερ εἶπον ἀρτίως, οὐκ οἴομαι πέντε εἶναι καὶ μην τῶν γε πολιτῶν οὐκ εἰσί σέντε ἢ ἔξο οὐκοῦν ἀμφοτέρων ἐκκαίδεκα ποιήσωμεν αὐτοὺς εἰκοσιν, εἰ δὲ βούλεσθε, τριάκοντα. Πόσοι δήποτ εἰσίν οί, κατ ένι-

αυτον, τας έγκυκλίους λειτουργίας λειτουργούντες ύμιν, χορηγοί και γυμνασίαρχοι και έστιατορες; εξηκοντα ίσως, η μικρώ πλείους σύμσαντες ουτοι. "Ίνα οῦν τριακοντ' ἄνθρωσοι πλείους σαρά πάνθα τον χρόνον λειτουργήσωσιν ήμιν, τους άσαντας άπίστως προς ήμας αυτους διαθώμεν; άλλ' ίσμεν έκεῖνο οήπου. ότι λειτουργήσουσι μέν, άνσερ ή σολις ή, σολλοί, κ ούκ επιλεί ψουσιν ευ δε ποιείν ήμας ουθείς εθελήσει, τους σρότερον σοιήσαντας εάν ηδικημένους ίδη. Είεν. Εί δε δή τα μαλισία εσελισον οί χορηγείν οίοι τε, προς Διος, συστερον πρείττον ην είς συντελειαν άγαyeir tas yopnylas, wower tas toinpapylas, i tous ευεργέτας άφελεσθαι τα δοθέντα; έγω μεν έκεινο οίομαι. Νών μεν γε τον χρονον, ον αν τουτων έκαστος λειδουργή, δίδωσι την αναπαυσιν αυτοίς μόνον, μεδά ταῦτα δε ούθεν έλαττον έκαστος αὐτῶν ἀναλώσει. τότε δ' αν, μικράς συντελείας από των υσαρχόντων έκαστω γιγνομένης, ούθεν έπασχε δεινον ούθεις, ούδ εί πάνυ μικρά κεκτημένος ην.

Ούτω τοίνυν τινές, ὧ ἄνορες 'Αθηναῖοι, σφοδρα ἔχουσιν ἀλογίστως, ὥστ' ἐπιχειροῦσι λέγειν πρὸς μεν ταῦτ' οὐδεν, ἄλλα δε τοιαδι' ὡς ἄρα δεινόν εἰ ἐν κοινῷ μεν μηδοτιοῦν ὑπαρξει τῆ πόλει, ἰδία δε τινες

Mais j'en mets vingt, ou même, si l'on veut, trente. Combien faut-il d'hommes en tout pour remplir, chaque année, ces charges qu'on remplit tour-à-tour, les charges de chorège, de gymnasiarque, d'hestiateur? Il en faut soixante ou un peu plus. Afin donc de gagner pour tout le tems, je dis même trente hommes, perdrons-nous la confiance de tous en général? Ignorons-nous que, si la république subsiste, nous ne manquerons pas de sujets pour remplir les charges, et que personne ne voudra nous rendre de services, si nous nous montrons injustes envers ceux qui nous en ont déjà rendu? Mais enfin, quand nous manquerions d'hommes pour remplir les charges dont je parle, ne vaudrait-il pas mieux contribuer pour les frais qu'elles exigent, comme pour les armemens de vaisseaux, que d'ôter à ceux qui nous ont bien servis, ce que nous leur avons donné? Oui, du moins à ce qu'il me semble. En abolissant les exemptions, la loi de Leptine ne ferait qu'éloigner un peu la dépense pour ceux qui ne sont pas exempts, et leur procurerait un délai bien court, le tems où les charges seraient remplies par ceux qui étaient exempts; au lieu qu'une légère contribution n'incommodera personne, quelque méz diocre que soit sa fortune.

Il est des gens assez peu raisonnables pour nous dire, sans essayer de répondre à ces raisons solides, qu'il est triste de voir les finances de l'état épui-

sées, tandis que des particuliers, qui ont obtenu les exemptions, sont comblés de richesses. Ils ont tort dans ces deux objets de plainte. En effet, si quelqu'un a amassé des biens considérables, sans nuire à personne, on ne doit pas lui porter envie. S'ils prétendent qu'il est redevable de sa fortune à des malversations, ou à quelque autre voie criminelle, qu'ils le fassent punir en vertu de nos lois; sinon, ils doivent se taire. Quant à l'épuisement du trésor, considérez, je vous prie, que l'état n'en sera pas plus riche, si on abolit les exemptions; les frais, qu'exigent les charges, n'ayant rien de commun avec les revenus et l'opulence de l'état. Ajoutez que, des deux avantages dont peut jouir notre ville, les richesses et la confiance générale, la confiance qu'on a maintenant en elle, est le plus précieux. Si, parce que nous manquons d'argent, on croit que nous devons aussi renoncer à l'honneur, on se trompe fort. Je désire, certes, plus qu'aucun autre, de voir augmenter nos finances; mais je souhaite, sur-tout, que nous conservions, dans nos engagemens, la fidélité qui nous distingue.

Mais je vais plus loin, et je montre que l'augmentation même de la fortune de quelques particuliers, causée, à ce qu'on dira, par l'exemption des charges, tourne au profit de la république. Vous savez, sans doute, que personne n'est exempt de l'armement des vaisseaux, et des contributions

σλουλησουσιν, άλελειας επειλημμένοι. Έσλι δέ ταυλα άμ' άμφοτερα ούχ ι δίκαιον λέγειν. Εί μεν γάρ τις έχει πολλά, μηθέν ύμᾶς άδικών, ούχι δεί δήσου τούτω βασκαίνειν εί δ' ύφηρημένον φησουσιν, ή τινά άλλον, ούχ όν προσήκει, τρόπον κεκίπσθαι, είσι νόμοι, καθ' ούς προσήκει κολάζειν. Ότε δε τοῦτο μη σοιοῦσιν, οὐδε τον λόγον αὐτοῖς τοῦτον λεκτέον. Καὶ μην περί του γε μη είναι χρημαία κοινά τη πόλει, έκείνο ύμας δει σκοπείν, ότι ουθέν έσεσθ' ευπορώτεροι, τας άτελείας έαν άφέλησθε. Ου γάρ κοινωνεί ταις δημοσίαις προσοδοις και περιουσίαις ταῦτα τάναλωματ' ούδεν. Χωρίς δε τούτων, νυνί τη σολει δυοίν αγαθοίν όντοιν, πλούτου τε, καὶ τοῦ προς άσαν λας πισθεύεσθαι, μείζον έστι το της πίστεως ύσσαρχον ήμίν. Εί δέ τις οίεται δείν, ότι χρηματ' ουκ έχομεν, μηθέ οδίξαν έχειν ήμᾶς χρησ Ίην, οὐ καλῶς Φρονεῖ. Έγω μέν γαρ εύχομαι τοῖς θεοῖς, μαλιστα μεν ήμιν ή χρήματα πολλά γενέσθαι εί δε μή, το γε πιστοίς είναι nai Bebaiois Soneir Siamereir.

Φέρε δη, ή τας ευσορίας, ας αναπαυομένους τινας ευσορήσειν ουτοι φησουσιν, είς μέσον υμίν γιγνομένας δείζω. Ίστε γαρ δησου του θ', ότι των τριηραρχιών ουθείς έστ' ατελής, ουθε των είσφορων των είς τον

πόλεμον. Οὐκοῦν ὁ πολλα κεκτημένος οὖτος, ὅστις ἀν η, πολλα εἰς ταῦτα συντελεῖ πᾶσα ἀνάγκη. Καὶ μην ὅτι δεῖ την εὐπορίαν εἰς ταῦθ ὑπαρχειν πλείστην τῆ πόλει, πάντες ἀν ὁμολογησειαν. Παρα μεν γαρ τας ἐπὶ τῶν χορηγιῶν δαπάνας μικρὸν ἡμέρας μέρος ἡ χάρις τοῖς θεωμένοις ἡμῶν ἐσθί παρα δὲ τὰς τῶν εἰς τὸν πόλεμον παρασκευῶν ἀφθονίας, πάντα τὸν χρόνον ἡ σωτηρία πάση τῆ πόλει ώσθ ὅσον ἐνθάδ ἀφίετε, ἐκεῖ κομίζεσθε, καὶ δίδοτε ἐν τιμῆς μέρει ταῦλα, ἀ καὶ μη λαβοῦσίν ἐσθιν ἔχειν τοῖς τοῦ τριηραρχεῖν άξια κεκτημένοις. Αλλά μην, ὅτι τῶν τριηραρχιῶν οὐδεὶς ἔστ ἀτελης, οἴομαι μέν ὑμᾶς εἰδεναι πάντας ὅμως δὲ καὶ τὸν νόμον ὑμῖν αὐτὸν ἀναγνώσελαι. Λάβε τὸν περὶ τῶν τριηραρχιῶν νόμον, ἢ λέγε τοῦτο αὐτοῖς. Λέγε.

#### NOMOS.

'Ατελή δε μηθέν' είναι τριηραρχίας, πλήν τῶν ώνεα 'Αρχύντων.

Όρα ε ως σαφως, ω άνορες Αθηναίοι, μηθένα είναι τριηραρχίας άτελη διείρηκεν ο νόμος, πλην των έννέα Αρχόντων. Ούκοῦν, οί μεν έλαττα κεκτημένοι τοῦ τριηραρχίας άξια έχειν έν ταις είσφοραις συνθελοῦσιν είς τον πόλεμον οί ο έφικνούμενοι τοῦ τριηραρχείν είς άμφοτερα ύμιν ύσα έξουσι χρήσιμοι, ή τριηραρχείν,

pour la guerre. Celui qui a beaucoup, quel qu'il soit, donne nécessairement beaucoup dans ces deux parties, qui, de l'aveu de tout le monde, sont les plus essentielles, et dont il importe, sur-tout à l'état, que les fonds soient inépuisables. En effet, les dépenses pour les jeux procurent aux citoyens présens un spectacle de quelques heures, tandis que de bons préparatifs de guerre assurent, pour toujours, le salut de toute la ville. Ainsi, vous abandonnez d'un côté, et vous reprenez d'un autre. Vous donnez, à titre d'honneur, ce qu'auraient, sans cela, ceux qui sont assez riches pour fournir aux armemens des vaisseaux. Quoique vous n'ignoriez pas, je le répète, que personne [5] n'est exempt d'armer des vaisseaux, on va vous lire la loi même. Greffier, prenez la loi et faites-en lecture.

## Loi.

Personne ne sera exempt de l'armement des vaisseaux, excepté les neuf archontes.

Voyez, Athéniens, comme la loi s'énonce clairement: Personne, dit-elle, ne sera exempt, excepté les neuf archontes. Ceux qui ne seront pas assez riches pour armer des vaisseaux, fourniront aux contributions pour la guerre. Ceux qui peuvent fournir aux armemens, fourniront aussi aux contributions, et vous seront utiles dans l'une et l'autre partie. Quel soulagement, Leptine, votre loi procure-t-elle donc au peuple, en ajoutant à

une ou deux tribus, un chorège [6], qui en sera quitte pour remplir une fois la charge qu'un autre aurait remplie? Je ne le vois pas; mais je vois la honte dont elle couvrira notre ville, et le défaut de confiance qu'elle lui attirera. Puis donc qu'elle fera plus de mal que de bien, ne suis-je pas fondé à soutenir qu'on doit la rejeter?

De plus, comme la loi dit, en propres termes, que ni citoyen, ni étranger [7], ne seront exempts, et que, sans marquer de quelle charge ils ne seront pas exempts, elle dit simplement, Personne, excepté les descendans d'Harmodius et d'Aristogiton; comme, par ce mot personne, elle comprend tous les autres, et qu'en parlant d'étrangers, elle ne distingue pas ceux qui sont établis à Athènes, elle dépouille Leucon, prince du Bosphore, et ses enfans, du privilége que vous leur avezaccordé. Leucon est étranger par sa naissance, et Athénien par votre faveur; de sorte que, supposé la loi, il ne peut jouir des exemptions à aucun de ces deux titres. Cependant, tous ceux qui ont servi la république d'Athènes, ne l'ont fait, chacun, que dans certaines conjonctures; pour Leucon, remarquez qu'il vous rend des services qui reviennent sans cesse, et des services dont peut le moins se passer notre ville. Aucun peuple, vous le savez sans doute, ne fait une plus grande coûsommation que nous de blés étrangers : or, nous en tirons autant de la seule province du Pont, que καὶ εἰσφέρειν. Τίνα οὖν ραστώνην τοῖς σολλοις ὁ σος, ὧ Λεσθίνη, σοιήσει νόμος, εἰ μιᾶς ἢ δυοῖν φυλαῖν ένα χορηγον καθίσθησιν, οἱς, ἀνθ' ένος ἀλλου τοῦθ' ἀπαξ ποιήσας, ἀπαλλάξεθαι; έγω μέν οὐχ ὁςῶ. Τῆς δέ γ' αἰσχύνης ὅλην ἀναπίμσλησι την σόλιν, καὶ τῆς ἀσιστίας. Οὐκουν, ὅτε πολλῷ μείζονα βλάπθει τῶν ώφελειῶν ὧν ἔχει, σροσήκει λελῦσθαι σαρὰ τοῖσθε αὐτόν; ἔγωγ' ἀν φαίην.

Έτι Ν', ὧ ανορες δικασταί, δια το γεγραφθαι έν τω νομω διαβρήθην αυτού, μηθένα μήτε των σολιτῶν, μήθε τῶν ἰσοθελῶν, μήθε τῶν ξένων, εἶναι άθελῆ, μη διηρησθαι δε όλου άλελη, χορηγίας η τίνος άλλου τέλους, άλλ' άπλως άτελη μηθένα, ωλην των άφ' Αρμοδίου και Αριστογείτονος, κ έν μεν τω μηθένα σάντας σεριλαμβάνειν τους άλλους, έν δε τῶ τῶν ξένων μη διορίζειν των οίκουντων 'Αθήνησιν, άφαιρείται και Λεύκωνα, τον άρχοντα Βοσσορου, κ τους παίδας αὐδοῦ, την δωρεαν ην ύμεῖς ἔδοτ' αὐδοῖς."Εσθι γάρ γένει μέν δήπου ό Λεύκων ξένος, τη δέ σαρ ύμων σοιήσει πολίλης κατ' ουθέλερον δ' αυλώ την άλελειαν έστ έχειν έχ τουτου τοῦ νόμου. Καίτοι, τῶν μέν άλλων ευεργετών χρόνον τινά έκαστος υμίν χρήσιμον έαυτον παρέσχεν ούτος δ', αν σκοπήτε, Φανήσεται συνεχῶς ήμᾶς εὖ σοιῶν, καὶ ταῦβ', ὧν μάλισθ' ήμῶν ή πόλις δείται. Ίστε γαρ δήπου τοῦθ, ότι πλείσω των άπαντων ανθρώπων ήμεις έσεισακτω σίλω χρωμεθα. Πρός τοίνυν άσαντα τον έκ των άλλων έμπορίων άφικνούμενον ό έκ τοῦ Πόντου σῖτος είστλέων έστιν' είκοτως ου γαρ μόνον διά το τον τοπον τουτον σῖτον έχειν ωλεῖσ ον τοῦτο γίγνε αι, άλλα και δια το κύριον όντα τον Λεύκωνα αύτοῦ τοῖς άγουσι τον σῖτον Αθήναζε ἀτέλειαν δεδωκέναι, και κηρύττειν πρώθους γεμίζεσθαι τους ώς ήμας σλέονλας. Έχων γαρ έκεινος έαυτῷ και τοις σαισί την άτελειαν, άπασι δεδωκεν ύμιν. Τουτο δ' ήλικον έστι, Θεωρήσατε. Έκεινος ωράττεται τους ωαρ' αύτου σίτον έξαγοντας τριακοστήν αι τοίνον σαρ εκείνου δευρ' άφικνουμεναι σίτου μυριάδες σερί τε Παρακονία είσι, καί τούτο έκ της παρά τοῖς σιλοφύλαξιν ἀπογραφής αν τις ίδοι ουκούν, παρά μεν τας τριακονία μυριάδας, μυρίους δίδωσι μεδίμνους ήμιτ, σαρά δε τας δέκα, ώσπερανεί τρισχιλίους. Τοσούτου τοίνυν δει ταύτην άσοσθερήσαι την δωρεάν την σολιν, ώσθε, σροσκατασκεύασας έμποριον Θευδοσίαν, ο φασιν οί πλέον θες ού χείζον είναι του Βοσσορου ουδοτιούν, κάνταυθα δέδωκε την άτελειαν ημίν.

Καί τὰ μεν ἄλλα σιωσῶ, σόλλ' ἀν ἔχων εἰπεῖν, όσ' εὐεργέτηκεν ὑμᾶς οὖτος ἀνηρ, καὶ αὐτὸς, καὶ οἱ πρόγονοι ἀλλὰ σροσέρυσι, σιτοθείας σαρα σἄσιν ἀνθρώσοις γενομένης, οὐ μόνον ὑμῖν ἰκανὸν σῖτον ἀπέ-

de toutes les autres ensemble; ce qui se concoit sans peine. Outre que ce pays est très-fertile, Leucon, qui y règne, accorde à ceux qui transportent ici du blé, exemption d'impôt, et le privilége de charger les premiers. Car, s'il a reçu de vous des exemptions pour lui et pour ses enfans, il vous en accorde à vous tous d'une autre nature. Et voyez combien les siennes sont importantes. Il exige un trentième de ceux qui enlèvent des grains de ses états; nous prenons chez lui environ quatre cent mille boisseaux, ainsi qu'on le voit par les registres de nos pourvoyeurs; il nous fait donc grâce de plus de treize mille [8] boisseaux. Et il est si éloigné de nous retirer cette exemption, qu'il nous l'a accordée même pour le nouveau marché qu'il vient d'établir à Theudosie; lequel, au rapport de ceux qui l'ont vu, n'est pas inférieur à celui de Bosphore.

Je pourrais citer une foule de services que vous avez reçus de lui et de ses ancêtres. Sans parler du reste, il y a trois ans, la disette s'étant fait sentir dans toute la Grèce, il nous envoya des grains en quantité suffisante, et à si bas prix, qu'il resta quinze talens à Callisthène de l'argent qu'on lui avait remis pour faire des provisions de blé. Mais je vous le demande, un prince qui en a agi avec vous de la sorte, que fera-t-il, quand il apprendra que vous lui enlevez par une loi les exemptions, et qu'à l'avenir vous ne serez plus libres de

les lui rendre? Ignorez-vous que la même loi qui le priverait des exemptions dont il jouit, privera aussi vos pourvoyeurs de celles dont il les fait jouir. Car personne n'est assez simple pour croire qu'il vous laissera les priviléges que vous tenez de lui, lorsque vous lui retirerez ceux qu'il tient de vous. Outre plusieurs préjudices que vous porterait la loi, elle vous dépouillerait donc d'une partie de vos ressources actuelles. Et vous délibérez encore si vous la rejeterez! et vous n'êtes pas déterminés il y a long-tems! Greffier, prenez les décrets mêmes portés en faveur de Leucon, et faites-en lecture.

## On lit les décrets.

Vous voyez, Athéniens, par les décrets, que c'est avec justice que Leucon a obtenu les exemptions. Pour attester les priviléges que vous vous êtes accordés mutuellement, vous avez érigé, vous et lui, des colonnes, une au Bosphore, une autre au Pirée, et une troisième au temple des Argonautes [9]. Or, voyez de quelle infamie vous couvre une loi qui rend tout un peuple moins fidèle et moins sûr qu'un seul homme. Car ne pensez pas que les colonnes aient été érigées à d'autres fins, que pour être les garans communs de nos exemptions réciproques. On verra donc que Leucon remplit ses engagemens avec fidélité, qu'il continue à vous servir avec zèle, tandis que vous rendrez inutiles les colonnes toujours subsistantes; ce qui sera

στειλεν, άλλα τοσούτον, ώστε σεντεκαίθεκα άργυρίου τάλαντα, ά Καλλισθένης διώκησε, προσπεριγενέσθαι. Τι οῦν οἴεσθε, ὧ ἀνδρες 'Αθηναίοι, τοῦτον, τον τοιούτον περί ύμας γεγενημένον, έαν ακούση νόμω την ατέλειαν ύμας αφηρημένους αυτόν, και μηδ', αν μεταθόξη στο , Ιηφισαμένους έξειναι δούναι; αδο αγνοείτε ότι ο αυτός νόμος ουτός έκεινον τ' αφαιρήσεται την ατέλειαν, κυριος αν γένηται, κὶ ύμων τους παρ έκείνου σιτηγούντας; Ού γάρ δηπου τοῦτό γε ύπειληφεν οιθείς, ώς έκεινος ύπομενεί, έαυτω μέν ακυρους είναι τας σαρ ύμων δωρεας, ύμιν δε μένειν τας παρ έαυδου. Ουκούν προς πολλοίς, οίς αν ο νόμος βλάθειν ήμας φαίνεται, καί σροσαφαιρείται τι των ύπαρχόντων ήδη. Είθ΄ ύμεις έτι σκοπείτε, εί χρή τοῦτον έξαλείται, και ου σάλαι βεβούλευσθε: Αναγνωθι λαβών αυτοίς τα ψηφίσματα αυτά, τα περί τοῦ Λευκωνος.

## ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.

'Ως μεν είκοτως καὶ Λικαίως τετύχηκε τῆς σαρ' 
ύμῶν ἀτελείας ὁ Λεύκων, ἀκηκόατ' ἐκ τῶν ψηφισμάτων, ὧ ἀνόρες Λικασταί· τούτων Λ' ἀπαντων στήλας 
ἀντιγράφους ἐστήσασθ' ὑμεῖς τε κάκεῖνος, την μεν 
ἐν Βοσπόρω, την δ' ἐν Πειραιεῖ, την δ' ἐφ' Ἱερῶ. Σκοπεῖτε Λη, πρός ὅσης κακίας ὑπερβολην ὑμᾶς ὁ νόμος 
προάγει, ὁς ἀπιστότερον τὸν Λημον καθίστησιν ἐνὸς

ανδρός! μη γαρ οίεσθ ύμιν άλλο τι τας σίηλας έσλαvai taulas, n toulav amarlov, wv exele, n dedwnale, συν Shras αίς ό μεν Λευκων έμ.μενων Φανείται, καί ποιείν αξί τι προθυμούμενος ύμας εὖ ύμεῖς δ' έσθωσας ακυρους έσεσθε σεσοιηκότες, ο σολυ δεινότερον του καθελείν έστιν αύται γαρ ούτωσι το 5 βουλομένοις κατά της σόλεως βλασφημείν τεκμήριον, ώς άληθη λέγουσιν, έσληξουσι. Φέρε, έαν δε δη πέμλας ώς ήμας ό Λευκων έρω α, τί έχον ες έγκαλέσαι, κ τι μεμφομενοι, την ατέλειαν αυτόν άφηρησθε, τί, σρός Βεών, έρουμεν; η τι γράψει σοτε ό το ψηφισμα ύπερ ημών γράφων; όλι, νη Δί, ησάν τινες των εύρημενων ανάξιοι. 'Εάν οὖν είωη προς ταῦτα έκεῖνος, Καὶ γὰρ 'Αθηναίων τινές είσι Φαῦλοι ίσως, και ου δια ταῦτ έγω τους χρησίους άφειλόμην, άλλά, τον δημον νομίζων χρησθον, σανθας έχειν έω ου δικαιόθερ ήμων έρει; έμοιγ' οῦν δοκεῖ. Παρά πᾶσι γάρ ἀνθρώστοις μᾶλλόν ἐστιν έθος, δια τους ευεργέλας, και άλλους τινάς εῦ ποιείν των μη χρηστων, η, δια τους φαύλους, τους όμολογουμένως άξίους χάριτος τὰ δοθέντ' άφαιρεῖσθαι. Και μήν ουδ', όσως ουκ ανδιδώσει τω Λευκωνί τις, έαν Βούληται, δύναμαι σκοσούμενος εύρειν. Χρήματα μέν γαρ έστιν αξί σαρ υμίν αυτου κατά δέ τον νόμον τοῦτον, ἐάν τις ἐω' αὐτὰ ἐλθη, ἢ στερήσεται τούτων, η λειτουργείν αναγκασθησεται. Έστι δ' ου

bien plus révoltant que de les abattre. Oui, nos grâces seront révoquées, et les colonnes resteront pour confirmer les reproches des ennemis de notre ville. Mais si le prince nous fait demander de quoi nous nous plaignons, ce que nous avons à lui reprocher pour lui ôter son privilége; que dironsnous, je vous prie? Que dira le citoyen qui portera un décret pour nous justifier? Dira-t-il qu'il lui ôte son privilége, parce qu'il est des hommes qui en sont indignes? Mais si le prince réplique, Il est, sans doute, aussi des méchans parmi les Athéniens: mais comme, à cause d'eux, je ne veux pas frustrer les bons, je les laisse jouir tous indistinctement, parce qu'en général je n'ai pas à me plaindre du peuple; ne serait-ce point là parler plus raisonnablement que nous? oui, à ce qu'il me semble; puisqu'il est plus ordinaire parmi les hommes de faire du bien, à cause de ceux qui nous en font, même à des gens qui ne le méritent pas. que de priver d'une faveur tous ceux qui en sont dignes sans contredit, à cause de quelques-uns qui en sont indignes. Je ne saurais non plus m'imaginer que celui d'entre nous qui le voudra, ne force pas Leucon de subir un échange [10]. Ce prince a des fonds dans l'Attique; et si, en conséquence de la loi, quelqu'un les envahit, il faudra qu'il les

perde ou qu'il remplisse les charges. Ce qui lui fera le plus de peine, ce n'est pas la dépense; ce sera l'idée que vous lui retirez une faveur qu'il tenait de vous.

Mais ce n'est pas seulement à Leucon que vous devez épargner cette injustice, à un prince qui serait jaloux de conserver les exemptions comme un honneur, et non comme un privilége lucratif, mais encore à un particulier qui, vous ayant obligé lorsqu'il était riche, est réduit maintenant à profiter, dans la personne de ses enfans [11], de l'exemption dont vous le gratifiâtes lui même. Quel est ce particulier? Épicerde, de Cyrène, qui a mérité cet honneur plus que personne, moins par l'importance ou par l'éclat de ses services, que parce qu'il vous a obligés dans une conjoncture où il n'eût pas été facile de trouver un homme reconnaissant des bienfaits qu'il eût reçus de vous. Il donna cent mines, comme l'annonce le décret porté en sa faveur, à nos citoyens faits prisonniers en Sicile; et c'est à lui principalement qu'on est redevable de ce qu'ils ne périrent pas tous de faim. Après cette libéralité de sa part, qui lui valut de la vôtre les exemptions, voyant que le peuple manquait d'argent dans la guerre qui précéda la domination des Trente, il lui sit présent d'un talent qu'il s'empressa de lui offrir. Or, je vous le demande, un homme peut-il manifester davantage sa bonne volonté pour vous, et mériter moins

το της δασανης μέγιστον έκεινω, άλλ ότι την δωρεαν ύμας αὐτον άφηρησθαι νομιεί.

🥛 Οὐ τοίνυν, ὧ ἄνδρες Άθηναῖοι, μη Λεύκων άδικηθῆ μόνον δεί σκοπείν, ῷ Φιλοτιμίας ένεκα ή περί της δωρεας σωσουθή γένοιτ' αν, ου χρείας, αλλα κ εί τις άλλος εὖ μεν έποιησεν ύμᾶς εὖ σράττων, εἰς δεον Λε νῦν γεγονεν αὐτῷ το σαρ ύμῶν λαβεῖν τότε την άτελειαν. Τίς οῦν οῦλος ἐσλιν; Ἐπικερδης ὁ Κυρηναῖος, ός, είσερ τις άλλος των είληφοτων, δικαίως ήξιωθη ταύτης της τιμής, ού τῶ μεγάλα η θαυμάσια ήλίκα Λοῦναι, άλλα τῶ σαρά τοιοῦτον καιρον, ἐν ῷ κὶ τῶν εῦ πεπονθό Ίων ἔργον ἢν εύρειν ἐθέλοντά τινα ὧν εὐεργέτητο μεμνήσθαι. Ούτος γαρ ανήρ, ώς το ψήφισμα τοῦτο δηλοῖ το τότε αὐτῶ γραφέν, τοῖς άλοῦσι τότ' έν Σικελία των σολιτων, έν τοιαύτη συμφορά καθεστηκόσιν, έδωκε μνᾶς έκατον, και του μη τῶ λιμῶ πάντας αυτούς άσοθανείν αιτιώτατος έγενετο. Καί, μετά ταῦτα, δοθείσης άτελείας αὐτῶ διά ταῦτα παρ' ύμων, όρων έν τῷ σολέμω, τῷ σρο τῶν Τριακονία μικρον, στανίζοντα τον δημον χρημάτων, τάλανδον έδωκεν, αυτός έσσαγγειλάμενος. Σκέ φασθε δή, πρός Διος και θεων, ανόρες Αθηναΐοι, πως αν ανθρωσος μαλλον Φανερος γένοιτο εύνους ων ύμιν, ή σως ήττον -άξιος άδικη Ξήναι, ή σρώτον μέν, εί, σαρών τῷ τῆς πόλεως άλυχημαλι, μάλλον έλοιλο τους άτυχοῦνλας

καί την σαρά τουτων χάριν, ήτις σοτ έμελλεν έσεσθαι, η τους έν έκεινω τω χρόνω κεκραθηκόθας ή παρ' οίς δίν δεύτερον δ', έτεραν χρείαν ίδων, εί φαίνοιτο διδούς, και μη, όπως ίδια τα όντα σώσει, προνοούμενος, άλλ' όπως των ύμετερων μηθεν ένθεως έξει το χαθ' αύθον. Τοῦτον μένθοι, τον τῶ μεν έργω παρά τους μεγίστους καιρούς ούτωσι κοινά τα όντα τω δήμω κεκτημένον, τῷ δέ ρηματι καὶ τῆ τιμῆ την ἀτέλειαν έχοντα, ούχι την ατελειαν αφαιρήσεσθε (ούθε γαρ ούση χρώμενος Φαίνεται), άλλα το σιστεύειν ύμιν. οῦ τι γενοιτ' ἀν αἰσχιον; Το τοινυν ψηφισμα ύμῖν αύτο αναγνώσεται το τότε ψηφισθέν τῷ ανθρί. Καί Βεωρείτε, ω άνδρες 'Αθηναίοι, όσα ψηφίσματ' άκυρα σοιεί ο νομος, χ όσους ανθρώπους αδικεί, χ εν οποίοις καιροίς χρησίμους ύμιν σαρασχόντας έαυτους εύρησετε γάρ τούτους, ούς ήκιστα προσήκεν, αδικούντα. Λέγε.

### ΨΗΦΙΣΜΑ.

Τας μέν εὐεργεσίας, ἀνθ' ὧν εὕρετο την ἀτέλειαν ό Ἐπικέρδης, ἀκηκοατ' ἐκ τῶν ψηφισμάτων, ὧ ἀνδρες Λικασταί σκοπεῖτε δ'ε μη τοῦτο, εἰ μνᾶς ἑκατον τὸ πάλιν τάλαντον ἔδωκεν (οὐδε γαρ τοῦς λαβόντας ἔγωγ' ἡγοῦμαι το πλήθος τῶν χρημάτων θαυμάσαι),

qu'on lui fasse une injustice, qu'en préférant dans vos calamités qui sont sous ses yeux, qu'en préférant [12], vous et votre privilége, quel qu'il puisse être un jour, à vos ennemis vainqueurs, chez lesquels il se trouve; et ensuite, lorsqu'il vous voit dans un autre embarras,en vous donnant avec empressement ce qu'il possède, moins occupé de conserver sa fortune, que de subvenir, autant qu'il est en lui, à vos besoins. En retirant une grâce, qui n'était qu'une distinction honorifique, à un homme qui vous a rendu des services solides dans des circonstances essentielles, et qui a partagé ses biens avec le peuple, vous ne lui ôterez pas les exemptions dont il ne paraît point avoir profité personnellement, vous vous ôterez à vous-mêmes la confiance générale; ce qui serait souverainement honteux. On va vous lire le décret porté alors pour Épicerde. Considérez quels décrets la loi infirmera, à quels hommes elle fera injustice, dans quelles circonstances ils vous ont obligés; et vous verrez qu'elle dépouille ceux qu'elle devrait ménager davantage. Lisez, greffier.

# On lit le décret.

Vous venez d'entendre, Athéniens, les services pour lesquels Épicerde a obtenu les exemptions. Ne considérez pas qu'il n'a donné en deux fois que cent mines et un talent. Ce qui doit toucher, ce n'est point la grandeur de la somme, mais l'empresse-

ment de celui qui la donne, et les circonstances dans lesquelles il oblige. Vous devez, Athéniens, payer de retour quiconque se porte de lui-même à vous rendre des services, mais sur-tout celui qui, comme Épicerde, vous a obligés dans vos besoins pressans. Et après cela, sans égard pour les services du père, sans avoir rien à reprocher à ses enfans, nous priverons ceux-ci d'une faveur qu'il a obtenue à si juste titre! De ce que ceux qu'il a sauvés alors, et dont il a obtenu les exemptions. ne seront pas les mêmes que ceux qui les lui retireront aujourd'hui, cette circonstance, loin de diminuer, ne fera qu'augmenter encore la honte et l'indignité de votre conduite. En effet, si ceux qui ont été les témoins et les objets des libéralités d'Épicerde, ont cru devoir le récompenser, et que nous, par la raison seule qu'elles ne nous sont connues que sur le rapport d'autrui, nous pensions devoir le dépouiller de sa récompense, comme ne la méritant pas, ne serait-ce point le procédé le plus indigne?

Je dis la même chose, et de ceux qui détruisirent la tyrannie des Quatre-cents [15], et de ceux qui nous servirent utilement dans la retraite du peuple. Il serait criant, suivant moi, qu'on changeât rien à ce qui a été décidé en leur faveur. Si vous êtes persuadés qu'Athènes est bien loin aujourd'hui de se trouver dans des positions aussi critiques, vous devez souhaiter qu'elle ne s'y trouve jamais, et je

άλλα την σροθυμίαν, και το αυτον έσαγγειλαμενον ποιείν, και τους καιρούς έν οίς. Πάντες μέν γάρ είσιν ίσως άξιοι χαριν άντασολαμβάνειν οι προϋσαρχονίες τω σοιείν ύμας εὐ, μάλιστα δ' οί σαρά τας χρείας. ών είς ούτος ανηρ ών φαίνεται. Είτ' σύχ αίσχυνομεθ', ῶ ἀνδρες Αθηναῖοι, τους τοῦ τοιούτου σαῖδας εί, μηθεμίαν σοιησάμενοι τούτων μηθενός μνείαν, άφηρημένοι φανούμεθα την δωρεάν, μηθέν έχοντες έγκαλέσαι; ου γάρ, εί έτεροι μέν ήσαν οί τότε σωθέντες ύσ αύτοῦ και δόντες την ατέλειαν, έτεροι δ' ύμεῖς οί νῦν ἀφαιρούμενοι, ἀπολύει τοῦτο την αἰσχύνην. άλλ' αυτό δη τοῦτο και το δεινόν έστιν. Εί γαρ οί μεν είδοτες και σαθοντες άξια τουτων ενομιζον εῦ πάσχειν, ήμεῖς Λ', οί λόγω ταῦτ' ἀκούοντες, ώς ἀνάξιον αφαιρησόμεθα, σως ουχ ύσερθεινον σοιήσομεν;

Ο αὐτὸς τοίνυν ἐστί μοι λόγος οὖτος καὶ περὶ τῶν τους Τετρακοσίους καταλυσάντων, καὶ ωερὶ τῶν, ὅτ' ἐφευγεν ὁ δημος, χρησίμους αὐτους παρασχόντων. Πάντας γὰρ αὐτους δεινότατ' ἀν ήγοῦμαι ωαθεῖν, εἴ τι τῶν τότε ψηφισθέντων αὐτοῖς λυθείη. Εἰ τοίνυν τις ὑμῶν ἐκεῖνο ωέωεισται, ωολυ τοῦ θεηθηναί τινος τοιούτου νῦν ἀωέχειν την ωόλιν, ταῦτα μὲν εὐχέσθω τοῖς θεοῖς, κάγω συνεύχομαι λογιζέσθω

δέ, σρώτον μέν, ότι σερί νομου μέλλει Φέρειν Την Τήφον, ώ μη λυθέντι δεήσει χρησθαι δεύτερον δ', ότι βλάστουσιν οί πονηροί νόμοι καὶ τὰς ἀσφαλῶς είκεῖν οιομένας πολεις. Ου γαρ αν μετέπιστε τα πραγματ' εω αμφοτεςα, εί μη τους μεν εν κινούνω καθεστηκοτας και σράξεις χρησταί, και νόμοι, και άνορες χρησιοί κ πάνια έξηλασμένα έπι το βέλλιον προπγε, τους δ' εν άπαση καθεστάναι δοκούντας ευθαιμονία. πάντα ταῦτ' ἀμελούμενα ὑπέβρει κατά μικρόν. Τῶν γαρ ανθρώσων οί πλείστοι κτώνται μεν τάγαθα τώ καλώς βουλεύεσθαι και μηθενός καταφρονείν, φυλάττειν δ' ούκ έθελουσι τοις αυτοίς τουτοις ο μη σά-Эπτε νῦν ύμεῖς, μηδ οἴεσθε νόμον τοιοῦτον Βέσθαι δείν, ός καλώς τε πράΠουσαν την σολιν ύμιν πονηράς δοξης ανασλήσει, έαν τε τι συμβή στο , έρημον των έθελησούτων άγαθον τι ποιείν αυτήν καταστήσει.

Ου τοίνυν μόνον, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, τους ίδια γνόντας εὖ σοιεῖν ὑμᾶς, και σαρασχόντας χρησίμους αὐτους ἐσεὶ τηλικούτων καὶ τοιούτων καιρῶν ς εἴρηκα, ἀξιόν ἐστιν εὐλαβηθηναι ἀδικησαι, ἀλλά ἡ πολλους ἀλλους, οἱ σόλεις ὅλας, τὰς ἐαυτῶν σατρίδας, συμμάχους ἡμῖν ἐπὶ τοῦ πρός Λακεδαιμονίους πολέμου σαρέσχον, ἡ λέγον ες ἀ συμφέρει τῷ σολει τῷ ὑμετέρα, καὶ σράττοντες ὧν ἔνιοι, Λιὰ την σρός

le souhaite moi-même. Mais considérez d'abord que vous allez prononcer sur une loi à laquelle il faudra se conformer, si elle est reçue; ensuite. que des lois mauvaises nuisent aux états même qui paraissent le mieux constitués. Arriverait-il tant de révolutions en bien ou en mal, si, d'un côté, les états qui périclitent, n'étaient rétablis par de justes procédés, par de grands hommes, par de bonnes lois et de sages réglemens; et si, de l'autre, ceux qui paraissent jouir du bonheur le plus solide, ne se ruinaient peu à peu, en négligeant ces principes de leur félicité? C'est par de sages conseils, c'est par une vigilance attentive, qu'on parvient à une fortune brillante; mais on n'emploie pas les mêmes voies pour s'y maintenir. Prenons garde de tomber dans ce défaut, et craignons d'adopter une loi qui, dans la prospérité, couvrira notre ville de honte, et qui, dans l'adversité, la laissera dépourvue de défenseurs.

Mais éviterons-nous de faire injustice seulement à ceux qui nous ont obligés en leur nom, et nous ont secourus de leurs deniers dans toutes les conjonctures essentielles que Phormion a détaillées avant moi, et que je viens de parcourir? Ne nous ferons-nous aucun scrupule d'être injustes envers beaucoup d'autres qui, dans la guerre contre Lacédémone, nous ont procuré l'alliance de villes entières, leurs patries, qui ont servi notre république par leurs discours et par leurs actions, et dont

quelques-uns ont vu leur zèle, pour nos intérêts, payé de l'exil? Les premiers qui se présentent à mon esprit, sont les exilés de Corinthe, et je me trouve obligé de rapporter des faits que j'ai appris de nos anciens. Voici, entre plusieurs autres, une occasion dans laquelle les hommes dont je parle, nous ont servis utilement. Lors du grand combat contre les Lacédémoniens auprès de Corinthe [14], les habitans de cette ville délibéraient, après la bataille, d'exclure nos guerriers de leurs murs, et de traiter de la paix avec les ennemis; mais nos amis fidèles, qui voyaient les Athéniens malheureux et les Lacédémoniens maîtres des passages, ne nous abandonnèrent pas dans cette circonstance critique. Sans consulter leur sûreté particulière, quoique tous les Péloponésiens, en armes, fussent près de Corinthe, ils nous en ouvrirent les portes, malgré le peuple, et ils aimèrent mieux s'exposer à tout souffrir avec vos soldats, que de se tirer du péril en vous y laissant. Ils introduisirent vos troupes dans leurs murs, et vous sauvèrent ainsi, vous et vos alliés. Lorsque le roi de Perse eut conclu avec les Lacédémoniens la paix d'Antalcide [15], ceux-ci, pour les punir des services qu'ils vous avaient rendus, les chassèrent de leur patrie. Vous les recûtes dans votre ville, et, agissant par des principes d'honneur, vous ordonnâtes qu'on pourvoirait à tous leurs besoins. Et vous délibérez maintenant si on leur laissera ce qui leur a été

ύμας εύνοιαν, στέρονται της σατρίδος ών έσερχεταί μοι σρώτους έξετασαι τους έχ Κορίνθου φυγόντας. 'Αναγκάζομαι δε λέγειν προς ύμας ταῦτα, ά πας' ύμῶν τῶν σρεσθυτέρων αὐτὸς ἀκήκοα. Τὰ μέν οὖν άλλα, όσα χρησίμους ήμιν έαυδους έκεινοι παρέσχον, έασω άλλ' όθ' ή μεγάλη μαχη πρός Λακεθαιμονίους έγένελο, ή έν Κορίνθω, τῶν έν τῆ πόλει βουλευσαμένων μετά την μάχην μη δέχεσθαι τῷ τείχει τους στρατιώλας, άλλα προς Λακεθαιμονίους επικηρυκεύεσθαι, ορώντες ήτυχημυζαν την πόλιν και της παρόδου κρατοῦν λακεθαιμονίους, ούχι προύθωκαν, οὐδ΄ έβουλεύσαντο ίδια σερί της αύτων σωτηρίας άλλα, σλησίον όντων μεθ' όπλων άσαντων Πελοποννησίων, ανέωξαν τας πύλας ήμιν βία των πολλών, ή μαλλον είλοντο μεθ' ύμῶν τῶν τότε στρατευομένων, εί τι δέοι, σάσχειν, ή χωρίς ύμων άκινδύνως σεσώσθαι, καί είσεφουν το στράτευμα, καί διέσωσαν καί ύμας καί τους συμμάχους. Έπειδη δ' ή προς Λακεδαιμονίους είρηνη μετά ταυτ' έγένετο, ή έπι Ανταλκίδου, άντι των έργων τούτων ύπο Λακεδαιμονίων έξεπεσον. ύποθεξαμενοι δ' ύμεις αυτους, εποιήσατε έργον ανθρώσων καλών καγαθών. Έψηφίσασθε γαρ αυτοίς άστανθ', ών έδεοντο. Είτα, ταῦτα νον, εί χρη κυρια είναι, σκοπούμεν; άλλ' ό λόγος πρώτον αίσχρός τοῖς σκοσουμένοις, εί τις άκουσειεν ώς 'Αθηναίοι σκοπούσιν, εί χρη τους εύεργέλας έᾶν τα δοθένλα έχειν. Πάλαι γαρ έσκεφθαι ταῦτα καὶ έγνῶσθαι σροσῆκεν. 'Αναγνωθι δε μοι καὶ τοῦτο το ψηφισμα αὐτοῖς.

### ΨΗΦΙΣΜΑ.

"Α μεν έψηφισασθε τοῖς φευγουσι δι ύμᾶς Κορινθίων ταῦτ ἐστίν, ω ἀνορες δικασταί ὁρᾶτε δ, εί τις, ἐκείνους τους καιρους ἰδων, ἢ παρων, ἢ τινός εἰδότος κὰ διεξιόν ος ἀκούσας, ἀκούσαι τοῦ νόμου τούτου, τὰς τότε δωρεάς Λοθείσας ἀφαιρουμένου, ὅσην ἀν κακίαν τῶν θεμένων τὸν νόμον καθαγνοίη! οἱ παρὰ μέν τὰς χρείας οὕτω φιλάνθωποικηπάντα ποιοῦντες, ἐσειδη δ΄ ἐσράξαμεν πανθ΄ ὅσ' ἀν εὐξαίμεθ, οὕτως ἀχάριστοι καὶ κακοί φανησύμεθα, καὶ τὸ λοισον μηδενὶ δοῦναι ταῦτ' ἐξεῖναι νόμον τεθείκαμεν.

Νη Δί, ἀνάξιοι γάρ τινες τῶν εύρημένων ταῦτ ἦσαν.
Τουλί γάρ παρά πάντ 'έσλαι τὸν λόγον αὐτοῖς. Έπειτ'
έχεῖνο ἀγνοεῖν Φήσομεν, ὅτι τὴν ἀξίαν, ὅταν Λιδῶμεν,
Λεῖ σχοπεῖν, οὐ μετά ταῦθ' ΰστερον χρόνω παμπληθεῖ; Τὸ μέν γάρ έξαρχῆς τι μὴ δοῦναι, γνώμη χρη-

donné! Mais cette délibération-là même n'estelle pas honteuse? On dira donc que les Athéniens délibèrent s'ils laisseront à ceux qui les ont bien servis, ce qu'ils leur ont accordé eux-mêmes. Il y a long-tems que vous devriez avoir réfléchi là-dessus, et avoir pris votre détermination. Greffier, lisez-nous le décret porté pour les exilés de Corinthe.

# On lit le décret.

Voilà, Athéniens, ce que vous avez statué en faveur de ceux qui, pour prix des services qu'ils vous ont rendus, ont été bannis de Corinthe. Si quelqu'un, instruit de ce qui s'est passé dans ces circonstances, ou par ses propres yeux, ou par le récit de témoins oculaires, entendait parler d'une loi qui révoque les grâces qui furent accordées alors, quel jugement porterait-il du peuple qui aurait adopté une telle loi? Dans le besoin, nous serons donc généreux et prêts à tout faire; et, quand nous aurons obtenu ce que nous souhaitons, nous nous montrerons assez peu reconnaissans pour enlever les grâces à ceux qui en jouissent, et pour porter une loi qui défende d'en accorder par la suite!

Mais aussi, diront nos adversaires, quelquesuns de ceux qui ont obtenu des grâces n'en étaient pas dignes: car, c'est là ce qu'ils répéteront sans cesse. Mais, ignorons-nous que c'est au moment où nous donnons, que nous devons examiner si l'on

est digne, et non plusieurs années après. Refuser d'abord une grâce, c'est quelquefois un trait de prudence; la retirer quand on l'a accordée, c'est une marque d'envie : passion à laquelle des Athéniens doivent fermer tout accès dans leur cœur. Quant à l'examen des personnes dignes ou indignes, je ne craindrai pas de le dire, un état et un particulier ne doivent pas y procéder de même, parce que les objets sont différens. Comme partieulier, chacun de nous considère celui qui est digne d'obtenir son amitié, et d'entrer dans son alliance; et c'est sur de certaines règles, et d'après l'opinion qu'il se décide. Au lieu que les états récompensent celui qui les sert et qui les sauve, quel qu'il soit; et ce qui détermine leur jugement, c'est l'action même, et non l'opinion des hommes, ni la condition de la personne. Comment, je vous prie, quand nous aurons besoin d'un service, nous laisserons agir quiconque voudra nous le rendre, et, quand nous l'aurons reçu, nous examinerons si celui qui l'a rendu est digne! Quel procédé!

Mais les exilés de Corinthe sont-ils les seuls qui soient lésés par la loi? Est-ce d'eux seulement que je veux parler? non, certes. Sans entreprendre de citer tous ceux qui vous ont rendu des services, et que la loi dépouillera de ce que vous leur avez donné, je ne rapporterai plus qu'un ou deux décrets, après quoi je finis sur cet article.

σαμένων έργον ανθρώπων έστι, το δε τους έγοντας αφαιρείσθαι, φθονούντων τοῦτο δ' ούχι δεί δοκείν ύμας σεσονθέναι. Και μην ούδ' έκεινο όκνησω περ! της άξιας αυτής προς ύμας είπειν έγω γαρ ου τον αυτόν τρόπον νομίζω πόλει τον άξιον έξεταστέον είναι, καί ίδιωτη. Ούδε γαρ περί των αυτών ή σκε 115. Ιδία μεν γαρ έκαστος ήμων σκοσεί τις άξιος έστιν έκαστου κηθεστής η των τοιούτων τι γίγνεσθαι. ταῦτα δέ κ νόμοις τισί, και δόξαις διώρισται κοινή δ' ή σόλις και ό δημος, όστις αν αυτον ευ σοιή και σώζη τουτο ο ου γένει και δόξη κρινομένον ίδοι τις αν, άλλ έργω. "Οါαν μεν ουν εὖ πάσχειν δέη, τον βουλομενον εὖ ποιείν ήμας εάσομεν; επειδάν δε εῦ πάθωμεν, τότε την άξιαν τοῦ σοιήσαντος σκε ψόμεθα; ούκ ἀρ' όρθῶς βουλευσόμεθα.

Αλλα, νη Δί, οῦτοι μόνοι τοῦτο σείσονται, και σερὶ τουτων μόνων σοιοῦμαι τοσοῦτον λόγον; σολ-λοῦ γε καὶ Γεω. Αλλα σάντας μεν οὐο ἀν εγχει-ρησαιμι έξετάζειν, όσοι, σεσοιηκότες ὑμᾶς εὖ, οἰα τὸν νόμον, εἰ μη λυθησεται, τὰ Γοθέντ' ἀραιρεθήσονται ἐν Γε η Γνο Γείξας ἔτι ψηφίσματα, ἀσαλλάθομαι τοῦ σερὶ τοὐτων λέγειν.

Τοῦτο μέν τοίνυν Θασίους, τους μετ' Έχφαντου, πως ουκ αδικήσετε, εαν αφέλησθε την ατέλειαν; οί παραθόν θες ύμιν Θάσον, κὶ την Λακεδαιμονίων Φρουράν μεθ' όσλων εκδαλόντες, καὶ Θρασύδουλον είσαγαγόντες, και παρασχόντες Φίλην ύμιν την έαυτών πατρίδα, αίτιοι του γενέσθαι σύμμαχον τον σερί Θράκην τοσον ύμιν έγενοντο τοῦτο δ' Αρχεβιον κ Ήρακλείδην; οί, Βυζάν Γιον παραδόν Γες Θρασυζούλω, κυρίους ύμας έσοιησαν του Έλλησπόντου, ώστε την δεκάτην αποδόσθαι, και, χρηματων ευπορήσαντας, Λακεδαιμονίους αναγκάσαι τοιαύλην, οίαν ύμιν εδόκει, ποιήσασθαι την είρηνην ών, ω άνδρες Αθηναίοι, μελά ταῦτ' έκπεσοντων, έξηφισασθε άσερ, οίμαι, Φεύγουσιν εύεργεταις δι' ύμας προσηκε, προξενίαν, εύεργεσίαν, ατελειαν απαντων. Είτα τους δι' ύμας Φεύγοντας, και δικαίως Τι σαρ' ύμων εύρομένους. έασομεν αφαιρεθήναι τα δοθέντα, μηθέν έχοντες έγκαλεσαι; άλλ' αίσχρον αν είπ.

Μάθοιτε δε τοῦτο μάλιστ' αν, έκείνως εἰ λογίσαισθε προς ύμας αὐτούς εἰ τινες τῶν νυνὶ ἐχόντων Πύοναν, ἢ Ποτίδαιαν, ἢ τι τῶν ἀλλων χωρίων, ἀ Φιλίππω μεν ἐστιν ὑωήκοα, ὑμῖν δ' ἐχβρὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὄνωερ ἡ Θάσος ἢν τότε καὶ τὸ Βυζάντιον,

En abolissant les exemptions, ne ferez-vous pas une injustice à ceux des Thasiens qui suivirent Ecphante, et qui, vous livrant Thase dont ils ouvrirent les portes à Thrasybule [16], après en avoir chassé à main armée la garnison Lacédémonienne, vous procurèrent, avec l'amitié de leur patrie, l'alliance de plusieurs peuples de Thrace? Ne ferezvous pas une injustice à Archébius et à Héraclide qui livrèrent Byzance au même Thrasybule, et nous rendirent maîtres de l'Hellespont; en sorte que, vendant la dîme levée sur les marchandises, et ayant remis des fonds dans notre trésor, nous forçâmes les Lacédémoniens de faire une paix selon nos vœux? Lorsqu'ensuite ces deux hommes furent chassés de leur ville, vous leur accordâtes, par un décret, ce que, sans doute, il convenait d'accorder à des amis fidèles, qui se voyaient exilés à cause de vous, les titres d'hôtes publics et de bienfaiteurs, avec une exemption absolue. Et des hommes exilés à cause de nous, honorés par nous de faveurs bien méritées, nous souffrirons qu'on les en dépouille, et cela sans avoir sujet de nous en plaindre! ce serait une conduite trop peu honnête.

Pour vous en faire sentir tout l'odieux, faites cette réflexion. Si quelques - uns des hommes qui dominent aujourd'hui dans Pydna, dans Potidée [17], ou dans les autres places qui sont soumises à Philippe et déclarées contre nous,

comme Thase et Byzance qui étaient alors nos ennemies et amies de Lacédémone; si les chefs de ces places s'engageaient à vous les livrer, à condition que vous leur accorderiez les mêmes faveurs dont vous avez gratifié Ecphante le Thasien, et Archébius le Byzantin, et que les défenseurs de la loi s'y opposassent, sous prétexte qu'il est injuste que quelques étrangers établis à Athènes soient seuls exempts des charges; dans quelle disposition les écouteriez-vous? Assurément vous leur fermeriez la bouche comme à des brouillons, ennemis de vos intérêts. Mais ne serait - ce pas une honte que vous qui, dans l'attente d'un service, regarderiez comme des brouillons, ennemis de vos intérêts, ceux qui s'opposeraient à ce qu'on récompensât l'auteur de ce service, vous fussiez portés aujourd'hui à écouter ceux qui veulent qu'on prive de leurs récompenses des hommes à qui vous avez d'anciennes obligations! Examinons, en outre, pour quel motif ceux qui ont livré à Philippe, Pydna, Potidée, et les autres places, ont cherché à nous nuire : il est clair qu'ils ne l'ont fait qu'en vue des grandes faveurs qu'ils espéraient du monarque. Mais ne vaudrait-il pas mieux, Leptine, persuader à nos ennemis, si vous le pouviez, de n'accorder aucune faveur à ceux qui nous nuisent pour les servir, que de porter une loi qui enlève à ceux qui nous ont bien servis, les grâces que nous leur avons don-

Λακεδαιμονίοις μεν οίκεῖα, ύμιν δ' άλλοτρια, παραδώσειν ταῦτ' επαγγείλαιντο, αν αυτοίς τας αυτάς δώτε δωρεάς, άσσερ Εκφάνδω τῷ Θασίω κὶ Αρχεβίω τω Βυζαντίω, και τινες τουτων αντιλέγοιεν αυτοίς, ταῦτα λέγοντες, ώς δεινον εί τινες μόνοι τῶν άλλων μετοίκων μη χορηγοίεν πῶς σοτ' αν έχοιτε σρος τους ταυτα λέγοντας: η δηλονότι Φωνην ουκ αν ανάσχοισθε, ώς συκοφαντούντων. Ούκοῦν αἰσχρόν, εἰ, μέλλοντες μέν εὖ σάσχειν, συκοφάντην ἀν τον ταῦτα λέγοντα ήγοισθε, έστι τῶ Ν' ἀφελέσθαι τὰς τῶν προτέρων εύεργετων δωρεάς, ταῦτα λεγόντων ακούσεσθε. Φέρε δη κακείνο έξελασωμεν, οί προδόνλες την Πυθναν, καί Ποτίδαιαν, καί τάλλα χωρία τῷ Φιλίσσω, τῷ σοτ' ἐσαρθένθες ήμᾶς ἡδίκουν; ἢ πᾶσι πρόδηλον τοῦτο, ότι ταῖς σαρ' έκείνου δωρεαῖς, α'ς δια ταῦτα έσεσθαι σφίσιν ήγοῦντο. Πότερον οὖν μᾶλλον έδει σε, ῶ Λεωτίνη, τους έχθρους, εί δυνασαι, σείσαι τους έσοι τοις προς ήμας αδικήμασι γιγνομένους έκεινων ευεργέτας μη τιμάν, η θείναι νόμον ημίν, ος των τοίς ήμετέροις εύεργέταις ύσαρχουσων δωρεών άφαιρείται τι; έγω μεν έκεινο οίομαι. 'Αλλ' ίνα μη πόρρω του

σαρόντος γένωμαι, λάβε τὰ ψηφίσματα, ὰ τοῖς Θασίοις καὶ Βυζαντίοις ἐγράφη. Λέγε.

#### ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.

Ήχουσατε μέν τῶν ψηφισμάτων, ὦ ἀνορες δικασταί τούτων δ' ίσως ένις, των ανδρών ούκ έτ' είσιν, αλλά τα έργα τα σραχθέντ' έστιν, έσειδήσερ άπαξ επράχθη. Προσήκει τοίνυν τας στήλας ταύτας κυρίας έῶν τὸν σάντα χρόνον, ἐνὸ, ἐως μεν ἀν τινες (ωσι, μηθεν ύφ' ύμων αθικώνται, επειθάν δε τελευτήσωσιν, έχειναι του της πόλεως ήθους μνημείον ώσι, καί σαραθείγματα έστῶσι τοῖς βουλομένοις ύμᾶς τι ποιείν άγαθον, ότι τους εὖ σοιήσαντας ή σόλις άντευσεσοίηκε. Καὶ μην μηδ' έκεῖνο γε ύμᾶς, δ άνδρες 'Αθηναίοι, λανθανέδω, όδι των αίσχίσδων έσδι πάνδας ανθρώσους ίδειν και ακούσαι τας μεν συμφορας, αίς δι' ύμας έχρησανίο οι ανόρες ούτοι, σανία τον χρόνον nuplas autois yeyevnuevas, tas de dopeas, as avti τούτων έλαδον σαρ ύμων, και δη λελυμένας. Πολυ γαρ μάλλον ήρμοττε, τα δοθέντα έωντας, των άτυχηματων άφαιρείν, η, τούτων μενόντων, τας δωρεας αφαιρείσθαι. Φέρε γαρ, προς Διος, τίς έστιν, όστις εῦ ποιείν ύμᾶς έτι βουλήσεται, μέλλων, αν μέν

nées. Pour moi, c'est là mon sentiment. Mais afin de ne pas m'écarter de mon sujet, greffier, prenez les décrets portés pour les citoyens de Thase et de Byzance, et faites-en lecture.

# On lit les décrets.

Vous venez d'entendre les décrets, ô Athéniens! Peut - être n'existe - t - il plus aucun des hommes pour lesquels ils ont été portés, mais les services existent toujours. Il convient donc de laisser subsister éternellement les colonnes qui les attestent, pour qu'on ne fasse d'injustice à aucun de ceux qui ont bien mérité de notre ville, tant qu'il en vivra quelques-uns, et qu'après qu'ils seront tous morts, elles restent comme un monument de notre générosité, une preuve publique et visible que nous savons reconnaître les services. Eh! quel déshonneur sera-ce pour Athènes, si l'on voit, ou si l'on entend dire que les récompenses qu'ont méritées ces hommes en vous servant, sont abolies; et qu'il n'y a de durable que les malheurs qu'ils ont essuyés à cause de vous! Il serait bien plus à propos d'adoucir les malheurs en laissant subsister les grâces, que d'ôter les grâces, quand les malheurs subsistent encore. Est-il quelqu'un, au nom des dieux, qui veuille désormais vous rendre quelque service, quand il se verra dans l'alternative, ou de subir sur le champ la vengeance des ennemis, s'il ne réussit pas , ou , s'il réussit , de n'obtenir de notre part que des faveurs peu sûres ?

Si je ne pouvais attaquer la loi qu'en montrant qu'elle dépouille des exemptions beaucoup d'étrangers qui ont servi notre république, sans pouvoir nommer des citoyens d'Athènes qui soient dignes de cette même récompense, ce serait pour moi une peine trop sensible; et j'en rougirais pour ma patrie, à qui je souhaite toute sorte de biens, mais principalement des grands hommes et des citoyens utiles.

Jetez d'abord les yeux sur Conon [18], et voyez si, dans sa personne ou dans sa conduite, vous trouvez quelque raison de révoquer une partie des grâces qu'il a obtenues. Je ne dirai rien que ne puissent certifier plusieurs d'entre vous qui ont vécu de son tems. Après que le peuple fut revenu du Pirée, quoique la ville fût sans forces et sans vaisseaux, ce grand homme, à la tête des troupes du roi de Perse, ne recevant de nous aucun secours, vainquit sur mer les Lacédémoniens, accoutuma à nous obéir ce peuple qui commandait aux autres, et chassa des îles [19] leurs gouverneurs. De retour ici, il releva vos murs, et fut le premier qui vous mit en état de disputer de nouveau la prééminence à la république de Sparte. L'inscription de la colonne sur laquelle on grava le décret, est conçue en des termes qui ne furent jamais employés que pour lui [20]: Puisque Coἀποτύχη, παραχρημα δίκην δώσειν τοῖς έχθροῖς, ἀν δε κατορθώση, τὰς χάριτας παρ' ύμῶν ἀπίστους

Πάνυ τοίνυν άχθοίμην άν, ὧ άνδρες δικασταί, εἰ τοῦτο μόνον δέξαιμι δίκαιον κατηγορεῖν τοῦ νόμου, ὅτι σολλους ξένους εὐεργέτας άφαιρεῖται την άτέλειαν, τῶν δὲ πολιτῶν μηδὲν' άξιον δοκοίην ἔχειν δεῖξαι τῶν εὐρημένων ταὐτην την τιμήν. Καὶ γὰρ καὶ τάλλα άγαθὰ εὐξαίμην ἀν ἔγωγε σαρ' ἡμῖν εῖναι σλεῖστα, καὶ ἀνδρας ἀρίστους, καὶ σλείστους εὐεργέτας τῆς σόλεως σολίτας εῖναι.

Πρώτον μεν τοίνυν Κονωνα σποσείτε, εί ἀρ ἀξιον, καταμεμ αμένους ἢ τον ἀνορα ἢ τὰ σεσραγμένα αὐτῷ, ἀπυρον τι σοιῆσαι τῶν έκείνω δοθεντων. Οῦτος γὰρ ἀνηρ, ὡς ὑμῶν τινῶν ἐστίν ἀποῦσαι τῶν κατὰ την αὐτην ἡλικίαν ὀντων, μετὰ την τοῦ δημου κάθοδον την ἐκ. τοῦ Πειραιῶς, ἀσθενοῦς ἡμῶν τῆς πόλεως οὐσης καὶ ναῦν οὐοξιμίαν κεκτημένης, στρατηγῶν Βασιλεί, σαρ ὑμῶν οὐο ἡντινοῦν ἀφορμην λαζων, κατεναυμάχησε Λακεδαιμονίους, καὶ τοὺς πρότερον τοῖς ἀλλοις ἐσιτάττοντας εἴθισεν ἀπούειν ὑμῶν, καὶ τοὺς Άρμοστας ἐξηλασεν ἐκ τῶν νήσων, καὶ μετὰ ταῦτα, δεῦρ ἐλθων, ἀνέστησε τὰ τείχη, καὶ πρῶτος πάλιν περὶ τῆς ἡγεμονίας ἐποίησε τῆ πόλει τὸν λόγον πρὸς Λακεδαιμονίους εἶναι. Καὶ γάρ τοι μόνω τῶν πάνθων

αὐτῷ τοῦτ' ἐν τῆ στηλη γέγρασται Ἐσειδη Κονων (φησὶν) ηλευθέρωσε τοὺς Αθηναίων συμμάχους. Ἐσθι δὲ τοῦτο τὸ γράμμα, ὧ ἀνόρες δικασθαί, ἐκείνῷ μὲν φιλοθιμία στρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς, ὑμῖν δὲ στρὸς ἀπανθας τοὺς Ελληνας. Ότου γὰρ ἀν τις σαρ' ἡμῶν ἀγαθοῦ τοῖς ἀλλοις αἰτιος γένηται, τοὐτου την δόξαν τὸ τῆς πόλεως ὁνομα καρσοῦται. Διόπερ οὐ μόνον αὐτῷ την ἀτέλειαν ἔδωκαν οἱ τότε, ἀλλά καὶ χαλκῆν εἰκόνα, ώσσερ Αρμοδίου ὰ Αριστογείτονος, ἔστησαν πρώτου. Ἡγοῦντο γὰρ οὐ μικραν τυραννίδα καὶ τοῦτον, την Λακεδαιμονίων ἀρχην καταλύσαντα, σεσαυκέναι. Ἰν' οὖν μᾶλλον οἷς λέγω στροσέχητε, τὰ ψηφίσμαθ' ὑμῖν αὐτ' ἀναγνώσεται, τὰ τότε ψηφισθέντα τῷ Κόνωνι. Λέγε.

#### ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.

Οὐ τοίνυν ὑφ' ὑμῶν μόνον ὁ Κόνων, ὧ ἀνδρες 'Αθηναῖοι, τότ ἐτιμήθη, πράξας ά διεξηλθον ἐγω, ἀλλα
καὶ ὑπ' ἀλλων πολλῶν, οἱ Γικαίως, ὧν εὐηργέτηντο,
χάριν ώοντο Γεῖν ἀποδιδόναι. Οὐκοῦν αἰσχρόν, ὧ ἀνδρες 'Αθηναῖοι, εἰ αὶ μεν παρὰ τοῖς ἀλλοις Γωρεαὶ
βέζαιοι μένουσιν αὐτῷ, της Γε παρ' ὑμῶν μόνης τοῦτ'
ἀφαιρεθήσε αι. Καὶ μην οὐδ' ἐκεῖνο καλον, ζῶντα μεν
αὐτὸν οὕτω τιμᾶν, ώστε τοσούτων, ὅσων ἀκηκόατε,

non (dit-elle) a délivré les alliés d'Athènes. Cette inscription lui fait honneur auprès de vous, et à vous auprès de tous les Grecs. En effet, lorsqu'un citoyen de votre ville procure aux autres peuples quelque avantage, c'est vous tous qui en recueillez la gloire. Aussi l'on ne se contenta pas alors de lui accorder les exemptions, on lui érigea une statue d'airain; et l'on crut devoir honorer à l'égal d'Harmodius et d'Aristogiton [21], un homme qui, en détruisant l'empire de Lacédémone, nous avait délivrés d'une tyrannie non moins intolérable. Mais pour vous rendre encore plus attentifs à ce que je dis, on va vous lire les décrets portés en faveur de Conon. Lisez, greffier.

# On lit les décrets.

Vous n'êtes pas, Athéniens, les seuls qui ayez honoré Conon pour les exploits dont je parle : il le fut encore de plusieurs autres peuples qui crurent devoir reconnaître ses services. Mais ne serait-il pas indécent que, tandis que les récompenses, qu'il a obtenues des autres Grecs, lui seront toutes conservées, vous fussiez les seuls à le dépouiller de quelques-unes de celles qu'il tient de votre gratitude? ou conviendrait-il qu'après l'avoir récompensé pendant sa vie, et comblé de tous les honneurs dont vous venez d'entendre le détail, on lui ôtât, après sa mort, sans égard pour ces mêmes honneurs, une partie de ce qu'on lui avait accordé?

Parmi beaucoup d'actions dignes de louanges qu'il a faites, et qui toutes doivent lui assurer les grâces qu'elles lui ont valu, la plus belle, sans contredit, est le rétablissement de nos murs. Pour s'en convaincre, il faut le comparer à un plus ancien personnage, à l'homme le plus illustre de son siècle, qui concut et exécuta une pareille entreprise. Thémistocle conseilla au peuple de travailler sur-le-champ à rétablir les murs de la ville [22], et de retenir les hommes qui arriveraient de Lacédémone, où il se rendit comme député. Sur ce qu'on rapportait que les Athéniens relevaient leurs murs, les Lacédémoniens ayant mis l'affaire en délibération, le député d'Athènes nia le fait, et leur proposa d'envoyer ici pour s'assurer de la chose. Comme les premiers qu'on avait envoyés, ne revenaient pas, il les engagea à en envoyer d'autres. Il n'est aucun de vous, je pense, qui n'ait entendu dire de quelle manière il trompa les Lacédémoniens. Je dis donc, et je vous conjure de ne pas prendre mes réflexions en mauvaise part, mais d'examiner si elles sont justes; je dis qu'autant il est plus noble d'agir ouvertement que par des voies obliques, de réussir à force ouverte que par la ruse, autant il est plus honorable pour Conon d'avoir relevé nos murs, que pour Thémistocle. L'un l'a fait en trompant ceux qui voulaient s'y opposer, l'autre en les forçant d'y consentir. Conon mérite-t-il donc que vous lui fassiez une

άξιουν έσειδη δ' έτελευτησε, μηθεμίαν ποιησαμένους τούτων μηθενός μνείαν, άφελέσθαι τι των δοθέντων τότε. Πολλά μέν γαρ έστιν, ὧ άνδρες Αθηναίοι, τῶν ύσ εκείνου σραγθέντων άξια έσαίνου, δι ά σάντα σροσηκει μη λύειν τας έσι τουτοις δοθείσας δωρεάς, καλλιστον δ' άσαντων ή των τειχων ανάστασις. Γνοίη δ' αν τις, εί παραθείη πῶς Θεμισθοκλης, ο τῶν καθ' έαυτον άσαντων ανδρών ένδοξοτατος, ταυτό τοῦτ' έσοιησε. Λέγελαι τοίνον έκεινος τειχίζειν είπων τοίς σολίταις, κάν άφικνηταί τις έκ Λακεθαίμονος, κατέχειν κελεύσας, οίχεσθαι σρεσθεύων αὐτος ώς τους Λακεθαιμονίους λόγων δ'ε γιγνομένων έκει, καί τινῶν ἀσαγγελλόντων ώς Αθηναῖοι τειχίζουσιν, άρνεισθαι, και σρέσθεις σέμσειν τους σκεψομένους κελεύειν έσειδη δ' ούχ ήκον ούτοι, σέμσειν έτέρους σαραινείν και σάντες ίσως άκηκοατε, ον τρόσο έξαστατήσαι λέγεται Λακεδαιμονίους. Φημί τοίνυ έγω (και, πρός Διος, ω ανθρες Αθηναίοι, μηθείς Φθόνω το μέλλον ακούση, αλλ, αν αληθές ή, σκοστείτω) όσω το Φανερώς του λάθρα κρείττον, και το νικώντας τοῦ σαρακρουσαμένους σράττειν ότιοῦν έντιμότερον, τοσούτω κάλλιον Κόνωνα τα τείχη στήσαι Θεμιστοx heous. O use yap, hadwy, o de, vinnoas tous xwλύσοντας, ταυτό τοῦτο ἐσοίησεν. Οὐτοίνυν ἄξιον τὸν τοιοῦτον ὑφ' ὑμῶν ἀδικηθηναι, οὐδ' ἔλαττον σχεῖν τῶν ρητόρων, τῶν διοὰξόντων ὑμᾶς ὡς ἀφελέσθαι τι χρη τῶν ἐκείνω δοθέντων.

Είεν. Αλλά, νη Δία, τον σαίδο του Χαβρίου σεριίδωμεν άφαιρεθέντα την άτελειαν, ην ο σατηρ αύτῶ, δικαίως σαρ' ύμῶν λαδών, κατέλισεν; άλλ' ουθένα ανθρώσων εῦ φρονοῦντ' αν οιομαι ταῦτα φησαι καλώς έχειν. Ίστε μέν οῦν ἴσως, και ἀνευ τοῦ σαρ' έμοῦ λόγου, ότι σπουδαΐος Χαβρίας ήν άνηρ. Ου μήν κωλύει γ' ούδεν κάμε διά βραχεων έπιμνησθηναι των σεωραγμένων αὐτῷ. "Ον μέν οὖν τρόπον, υμᾶς έχων, σρος άσαντας Πελοσοννησίους σαρετάξατο έν Θή-Gais, κ ως Γοργωσαν απέπτεινεν έν Αίγίνη, κ όσα έν Κύσρω τρόσαια έσλησε καὶ μελά ταῦτ' ἐν Αἰγύπλω, και ότι, πασαν επελθών, ολίγου δέω λέγειν, χώραν, ούδαμού το της πόλεως όνομ' ουδ' αύτον κατήσχυνεν, ούτε σάνυ ράδιον κατά την άξιαν είσειν, σολλή τ' αίσχυνη λέγοντος έμου ταυτ έλαττω φανήναι της έν έκαστω νῦν σεςὶ αὐτοῦ δοξης ύσαρχούσης ά δ' ουδαμώς αν είσων οίομαι μικρά σοιήσαι, ταυτ' ύπομνησαι σειρασομαι. Ένικησε μέν τοίνυν Λακεδαιμονίους ναυμαχία, ή πεντήχοντα μιας δεούσας έλαζεν

injustice? et la mémoire de ce grand homme ferat-elle moins d'impression sur vous, que les discours des orateurs qui veulent vous persuader de révoquer une partie de ses récompenses?

Mais, dites-moi, laisserons-nous ôter au fils de Chabrias les exemptions que son père a obtenues à si juste titre, et qu'il lui a laissées en héritage? Non, sans doute; et l'on ne pourrait qu'être révolté d'une pareille injustice. Vous savez tous, sans qu'il soit besoin de vous le dire, que Chabrias était un personnage rare; rien n'empêche, cependant, que je ne vous retrace, en peu de mots, ses principaux faits. Vous dirai-je comment, avec vos seules troupes, îl a combattu, près de Thèbes, contre tous les Péloponésiens; comment il a tué, de sa propre main, Gorgope [23] à Égine; toutes les victoires qu'il a remportées auprès de Chypre, et, depuis, en Égypte; les courses qu'il a faites dans presque tous les pays du monde où il s'est couvert de gloire lui et sa patrie? Il ne serait pas facile de parler dignement de ses exploits; et si j'en faisais mention, il serait honteux de rester au-dessous de l'idée que vous en avez vous-mêmes. Ce qu'il est impossible d'affaiblir par le récit, je vais vous le présenter dans un court exposé. Il a vaincu les Lacédémoniens dans une bataille navale, et leur a pris quarante-neuf vaisseaux; il vous a conquis la plupart des îles, et d'ennemies qu'elles étaient, les a rendues vos amies; il a

amené ici trois mille prisonniers, et porté au trésor plus de cent dix talens, produit du butin : les plus anciens d'entre vous me sont témoins de tout ce que i'avance. Je ne parle pas de plus de vingt navires qu'il a pris en différentes fois, et amenés tous dans vos ports. Je dis, en un mot, que de tous les généraux, il est le seul qui n'ait perdu, lorsqu'il vous commandait, ni ville, ni place forte, ni galère, pas même un soldat. Aucun de vos ennemis n'a érigé de trophée contre vous, quand vous avez combattu sous ses ordres; et sous sa conduite vous en avez érigé un grand nombre contre beaucoup d'ennemis. Mais, pour n'omettre aucun de ses exploits, on va vous lire un mémoire contenant les vaisseaux qu'il a pris, et les lieux où il les a pris, les villes qu'il a conquises, les sommes dont il a enrichi le trésor, les pays où il a érigé des trophées. Lisez, greffier.

# On lit un mémoire contenant les exploits de Chabrias.

Un homme qui a conquis tant de villes, qui, vainqueur sur mer, a pris tant de vaisseaux aux ennemis, qui a comblé sa patrie de gloire, et d'une gloire pure et sans tache, vous semble-t-il, Athéniens, mériter qu'on lui retire les exemptions qu'il a reçues de vous, et qu'il a transmises à son fils? Je ne le pense pas; une telle conduite serait trop peu raisonnable. S'il eût perdu une seule ville et

αίχμαλώτους τριήρεις είλε δε των νήσων τούτων τας πολλάς, και σαρέδωκεν ύμιν, και φίλας εσοίησεν έχθρῶς έχουσας πρότερον τρισχίλια δ' αίχμαλωία σώματα δευρ' ήγαγε, και σλέον η δέκα και έκατον ταλαντ' ασεθηνεν ασο των πολεμίων, και τούτων πάντων ύμων τινές, οί σρεσθυτατοι, μαρτυρές είσι μοι. Πρός δε τουτοις, άλλας τριπρεις πλεον η είκοσιν είλε, κατά μιαν και δύο λαμβάνων, α'ς άσασας είς τους ύμετέρους λιμένας κατηγαγέν. Ένι δε κεφαλαίω, μόνος τῶν πάνθων σθραθηγῶν οὐ πόλιν, οὐ Φρού. ριον, ού ναῦν, ού στρατιώτην ἀστώλεσεν ούθενα, ήγουμενος ύμων οὐδ΄ έστιν οὐδενί των ύμετέρων έχ Βρών τροπαιον ουθέν αφ' ύμων τε κακείνου, ύμιν δ' αθ άσο σολλών σολλά, εκείνου στρατηγούντος. Ίνα δέ μη λέγων σαραλείπω τι τῶν σεσραγμένων αύτω, αναγνώσεται γεγραμμένας ύμιν τας τε ναυς όσας έλαβε, και οῦ έκαστην, και των σοίλεων του άριθμον, και των χρημάτων το ωλήθος, και των τροσσαίων οδ έκαστον. Λέγε.

### HPAZEIZ XABPIOY.

Δοκεῖ τισὶν ύμῶν, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, ούτοσὶ ὁ τοσαύτας σολεις λαθών, καὶ τριήρεις τῶν σολεμίων ναυμαχία νικήσας, καὶ τοσούτων καλῶν αἴτιος ών, αἰσχροῦ δ' οὐδενὸς τῆ σολει, ἄξιος εῖναι ἀσοστερη-βῆναι την ἀτέλειαν, ἡν εύρετο παρ' ύμῶν, καὶ τῷ υίεῖ

κατελισεν; έγω μεν ούκ οίομαι. Και γαρ αν άλογον είη μίαν μεν πολιν εί απώλεσεν η ναυς δεκα μονας, σερί προδοσίας αν αυτύν είσηγγελλον ουτοι, και, εί έαλω, τον άσαντ' αν απολώλει χρόνον έπειδη δέ, τουναντίον, έπτακαίδεκα μεν πολεις είλεν, έβορμήκοντα δέ ναῦς ἐλαβε, τρισχιλίους δ' αίχμαλώτους, Λέκα δε και έκατον ταλαντ' απέφηνε, τοσαυτα δ' έστησε τρόσαια, τηνικαῦτα δη ούκ έσται κύρια αύτῷ τὰ δοθέντα ἐωὶ τούτοις! καὶ μην, οδ ἀνορες Αθηναῖοι, κ΄ (ῶν σσάνθ' ὑπέρ ὑμῶν φανήσεται πράξας Χαβρίας, ή την τελευτήν αυτήν του βίου σεσοιημένος ουχ. ύπερ άλλου τινός ώστε δικαίως άν, ου μόνον δια τα ζώντι σεσραγμένα, φαίνοισθε ευνοϊκώς διακείμενοι τορος τον υίον αυτοῦ, άλλα και δια ταυτην. "Αξιον τοίνυν, ὧ ἀνδρες 'Αθηναίοι, κακείνο σκοσείν, ίσως μη Φανούμεθα Φαυλότεροι Χίων περί τους εύεργέτας γεγενημένοι. Εί γαρ έπείνοι μέν, έφ' ούς μεθ' όσλων ήλθεν έν έχθροῦ τάξει, μηθέν, ὧν έδοσαν σρότερον, νῦν ἀφήρηνται, άλλα τας σαλαιας χαριτας μείζους τῶν καινῶν ἐγκλημάτων σεσοίηνται, ὑμεῖς δ', ύσερ ων έσ έκείνους έλθων έτελευτησεν, αντί τοῦ δια ταυτ έτι μάλλον αυτόν τιμάν, κ των έτ ταις σροτέραις ευεργεσίαις τι δοθέντων άφηρημένοι Φανήσεσθε, πως ούκ είκοτως αίσχύνην έξετε; Καὶ μην καὶ

dix vaisseaux, peut-être eût-il été accusé de trahison; et, supposé qu'on l'eût jugé coupable, il eût été proscrit sans retour. Mais (vous le voyez d'après le mémoire) il a conquis seize villes, pris soixante et dix vaisseaux, fait trois mille prisonniers, remis au trésor cent dix talens, remporté une foule de victoires éclatantes; et vous pourriez, après cela, révoquer quelqu'une des faveurs que lui ont obtenues ces exploits! Il les mérita, ces faveurs, autant pour s'être consacré à votre service, pendant tout le cours de sa vie, que par la fin honorable de cette même vie qu'il vous a sacrifiée. Vous devez donc être favorables au fils, nonsculement pour les actions qu'a faites le père, lorsqu'il vivait, mais, de plus, pour le genre de mort qui nous l'a enlevé. Craignez, Athéniens, craignez de vous laisser vaincre en reconnaissance par les habitans de Chio. Lors même que Chabrias venait attaquer leur ville [24], ceux-ci ne songèrent à révoquer aucune des grâces qu'ils lui àvaient accordées précédemment, ils eurent plus d'égard à des bienfaits anciens, qu'à des offenses présentes; et vous, pour qui il est mort en combattant contre eux, au lieu d'ajouter pour ce dernier service, vous retrancheriez même une partie de ce que ses services passés lui avaient mérité de votre part! Un tel procédé ne devrait-il pas vous couvrir de honte? Mais ce qui rendrait encore moins supportable le traitement fait au fils, si on lui retirait les

exemptions, c'est que, sous les ordres du père, quoiqu'il vous ait souvent commandés, aucun de vos enfans n'est devenu orphelin, tandis que lui, par zèle pour votre gloire, a laissé son fils orphelin dès l'enfance. Car, ce grand homme me semble avoir été animé d'un amour si vif et si sincère pour ses concitoyens, qu'estimé, avec justice, le général le plus prudent, il fit usage de sa prudence quand il les conduisit au combat, pour ménager leurs vies; et que, lorsqu'il combattit à son rang, avec les autres, sans aucun titre, il n'épargna point la sienne; il aima mieux mourir que de rien faire qui avilît les honneurs qu'il tenait de ses compatriotes. Et ces mêmes honneurs, pour lesquels il a cru qu'il devait vaincre ou mourir, nous les retirerions à son fils! Et que penser, Athéniens, si, lorsque les trophées qu'il a érigés quand il commandait pour vous, sont encore exposés aux regards des peuples, vous révoquez quelqu'une des faveurs qui en sont la récompense? Faites-y réflexion; il ne s'agit pas ici de la loi, mais de vousmêmes. Il va être décidé, non pas si la loi est utile ou non, mais si vous mériterez ou non, par la suite, qu'on vous rende des services. Greffier, prenez les décrets portés pour Chabrias. - Voyez, cherchez; ils doivent être ici quelque part.

Écoutez encore un mot, Athéniens, au sujet de Chabrias. Dans le tems où vous récompensiez Iphicrate, vous ne vous bornâtes pas à lui seul, vous

nat' eneivo avazi av ein wewovows o wais, ei Ths Δωρεας άφαιρεθείη, καθ' ο, σολλάκις ύμων στρατηγήσαντος Χαβρίου, κὸ ούδενος σώσος τίος όρφανος δί έκείνον έγένετο, αυτός δ' έν ορφανία τεθρασται διά την προς ύμας φιλοτιμίαν του σατρος. Ούτω γαρ, ώς άληθως έμοιγε φαίνεται, βεβαίως σως έκείνος έγένετο Φιλόπολις, ώστε δοκῶν καὶ ὢν ἀσφαλέστατος στρατηγός άσαντων, ύσερ μεν ύμων, όσοθ' ήγοιτο, έχρητο τούτω, ύσερ αύτοῦ δέ, έπειδη το καθ' αύτον έταχθη κινουνεύειν, σαρείδε, και μάλλον είλετο μή ζην, η καταισχύναι τας σαρ' ύμων ύσαρχούσας αυτῶ τιμάς. Εἶθ', ὑπερ ὧν ἐκεῖνος ώνετο δεῖν ἀποθνήσκειν η νικών, ταῦ Β΄ ημεῖς ἀφελώμεθα τον υίον αὐτοῦ; Καί τι φησομεν, ὧ άνδρες Αθηναῖοι, ὅταν τα μέν τρόσαια έστηκη δηλα σάσιν ανθρώσοις, ά ύσερ ύμων στρατηγών έκεινος έστησε, των δ' έσι τούτοις δωρεων αφηρημένον τι φαίνηται; Ού σκέ δεσθε, ω άνδρες 'Αθηναίοι, και λογιείσθε, ότι νύν ούχ ό νόμος κρίνεται σότερον έστιν έσιτηθειος η οθ, άλλ ύμες Λοχιμάζεσθε είτ έσιτηθειοί σασχειν έστε εῦ, τον εσιλοισον χρονον, είτε μη; Λάβε δη και το Χαβρία Ψήφισμα Ψηφισθέν. Όρα δη καί σκόσει δεί γάρ αυτό ένταυ 3' είναι του.

Έγω δ' έτι τοῦτ' εἰπεῖν ὑπερ Χαβρίου βουλομαι· Υμεῖς, ὧ ἀνορες 'Αθηναῖοι, τιμῶντές ποτε Ἰφικράτην,

ου μονον αυτόν ετιμήσατε, άλλα και δι εκείνου Στράβακα και Πολύστρατον και σάλιν, Τιμοθέω δισόντες την δωρεαν, δι' έχεῖνον έδωκατε κ Κλεάρχω και τισιν άλλοις σολιτείαν. Χαβρίας δ' αυτός έτιμήθη σαρ ύμιν μόνος. Εί δη τότε, όθ' ευρίσκετο την δωρεάν, ηξίωσεν ύμας, ώσπερ δι Ίφικράτην ή Τιμόθεον εῦ τινὰς σεσοιηκατε, ούτω και δι αυτόν εῦ ποιησαι τούτων τινάς των εύρημενων την άτελειαν, ούς νύν ούτοι μεμφομενοι σάντας άφαιρεισθαι κελεύουσιν όμοίως, ούκ αν έδωκατε ταύτην αύτῷ την χαριν; έγωγε ήγοῦμαι. Είθ, οίς δι εκείνον αν τοτ εδωκατε την δωρεαν, Sia Toutous vur autor exervor apaiphoeode The ateλειαν; άλλ άλογον. Ούθε γαρ ύμιν άρμοττει δοκείν παρά μεν τας ευεργεσίας ούτω προχειρως έχειν, ώστε μη μόνον αύτους τους εύεργετας τιμάν, άλλα ή τους έκεινων φίλους, έσειδαν δέ χρόνος διέλθη Βραχύς, καί, όσα αυτοῖς δεδώκατε, ταῦτ' άφαιρεῖσθαι.

## ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΑΒΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ:

Ούς μέν τοίνυν άδικήσετε, εί μη λύσετε τον νόμον, σρός πολλοίς άλλοις οίς άκηκοατε, είσιν ούτοι, ὧ άνδρες δικασταί σκοπεῖτε δε και λογίσασθε παρ' ύμιν αὐτοῖς, εί τινες τούτων τῶν τετελευτηκότων λάβοιεν τρόσω τινὶ τοῦ νυνὶ γιγνομένου σράγματος

étendîtes, à cause de lui, vos grâces sur Strabax et sur Polystrate; de même, lorsque vous accordiez les exemptions à Timothée, vous accordâtes en sa faveur le titre de citoyen à Cléarque et à quelques autres : pour Chabrias, vous l'avez récompensé seul. Mais, lorsqu'il obtenait de vous les exemptions, s'il vous eût demandé de faire pour lui ce que vous aviez fait pour Iphicrate et pour Timothée, d'accorder des grâces en sa faveur à quelques-uns de ceux contre lesquels on s'élève, parce qu'ils ont obtenu les exemptions, et à cause desquels on veut en dépouiller tous ceux qui en jouissent, vous ne l'auriez pas refusé, certainement. Et vous lui retireriez, en ce jour, les exemptions, à cause de ceux même auxquels vous auriez alors accordé des grâces en sa faveur! non, l'inconséquence serait trop visible. Il ne faut pas qu'on pense de vous que vous êtes empressés, lorsqu'on vous rend des services, à récompenser non-seulement ceux qui vous les rendent, mais encore leurs amis; et que vous leur ôtez à eux-mêmes, quelque tems après, ce que vous leur avez donné.

# On lit les décrets concernant les honneurs accordés à Chabrias.

Voilà, Athéniens, outre plusieurs autres dont je vous ai déjà parlé, les hommes auxquels vous ferez injustice, si vous adoptez la loi. Examinez, je vous prie, et voyez quelle serait la juste indignation de ces illustres morts, s'ils pouvaient apprendre la manière dont nous procédons aujourd'hui. Quoi donc! ce ne sera point par les choses mêmes, mais d'après de faibles expressions, que vous jugerez des services importans qu'ils vous ont rendus! Les belles actions qu'ils ont faites, et les travaux qu'elles leur ont coûté, seront perdus pour eux, parce qu'ils seront défigurés dans nos discours! Pourrait-on imaginer un sort plus triste!

Mais, pour vous convaincre que je parle avec. droiture et sincérité, sans aucun dessein de vous surprendre, on va vous lire la loi que je veux substituer à celle que je combats. Vous verrez que j'ai pourvu, avec attention, à ce que vous ne fissiez rien de honteux, à ce qu'on citât devant vous, pour le dépouiller de son privilége, quiconque serait taxé, avec justice, de ne pas le mériter, et à ce qu'on ne retirât point les grâces à ceux qui les méritent incontestablement. Je ne fais rien ici d'extraordinaire, je me conforme à une ancienne loi que viole Leptine, laquelle ordonne, quand on voudra porter des lois nouvelles, d'attaquer la loi où l'on trouvera quelque défaut, et d'en proposer une autre qui l'abroge. Les Athéniens examineront l'une et l'autre, et choisiront la meilleure. Solon, qui prescrit cette règle et cette conduite, n'a pas cru que, tandis que les thesmothètes, choisis par le sort pour veiller aux lois, ne pouvaient entrer en exercice, qu'après avoir subi

αἴσθησιν, σῶς ἀν εἰκότως ἀγανακτήσειαν. Εἰ γάρ ὧν ἔργω σεσοίηκεν έκαστος αὐτῶν ὑμᾶς εῦ, τοὐτων ἐκ λόγου κρίσις γίγνεται, καὶ τὰ καλῶς πραχθένθ' ὑσ' ἐκείνων, ἀν ὑφ' ἡμῶν μη καλῶς ἡηθῆ τῷ λόγω, μάτην τοῖς σονήσασιν ἔίργασται, σῶς οὐ δεινὰ πα-

σχουσιν;

Ίνα τοίνυν είδητε, ὧ άνδρες Αθηναῖοι, ὅτι ώς άληθῶς ἐπὶ πᾶσι δικαίοις ποιούμεθα τους λόγους πάντας, όσους λέγομεν σρος ύμας, και ούδεν έσθ' ό, τι του σαραπρούσασθαι και Φενακίσαι λέγεται παρ ήμων είνεκα, αναγνώσεται τον νόμον ύμιν, όν σαρεισφέρομεν γράθαν ες άντι τοῦ δε, όν οὐκ ἐστιλόδειον Φαμεν είναι. Γνώσεσθε γάρ έκ τούθου πρόνοιαν τινα έχονθας ήμας, και όπως ύμεις μηθεν αίσχρον ποιήσαι δόξετε, και όσους, εί τινα τις καταμέμφεται τῶν εύρημένων Tas Supras, an Sinaion no, noivas map upin, apaiphoetai, xal oras, oùs oudels av avrelwoi un ou d'eiv έχειν, έξουσι τα δοθέντα. Και τούτων σάντων ούθέν έστι καινόν, ουδ' ήμετερον εύρημα άλλ' ό σαλαιός, όν ούτος σαρέζη, νόμος ούτω κελεύει νομοθετείν. γράφεσθαι μέν, αν τίς τινα των ύσαρχόντων νόμων μη καλώς έχειν ηγηται, παρεισφερειν δ' αυτον άλλον, ο'ν αν τιθη λύων έκεῖνον, ύμας δ' ακουσανίας έλεσθαι τον κρείττω. Ου γαρ ώετο δείν ο Σολων, ό τουτον τον τρόσον σροστάξας νομοθετείν, τους μέν Θεσμοθέτας, τους έσι τους νόμους κληρουμένους, δis δοκιμασθέντας άρχειν, έν τε τη βουλή και παρ' ύμιν έν τω δικαστηρίω, τους δε νόμους αύτους, καθ' ούς και τούτοις άρχειν και σάσι τοις άλλοις σολιτεύεσθαι προσήκει, έωι καιρού τεθέντας όσως έτυχον, μη δοκιμασθέντας, κυρίους είναι. Και γαρ τοι τότε μέν, τέως τον τρόστον τοῦτον ένομοθέτουν, τοῖς μέν ύσαργουσι νόμοις έχρωντο, καινούς δ' ούκ έτίθεσαν. έσειδη δέ των σολιτευομένων τινές δυνηθέντες, ώς έγω πυνθανομαι, κατεσκευάσαν αυτοίς έξειναι νομο-Θετείν, όταν τις βουληται, και ον αν τυχη τροπον, τοσούτοι μεν οί έναν λίοι σφίσιν αύλοις είσι νόμοι, ώσλε χειροτονείθ' ύμες τους διαλέξοντας τους έναντίους έπι σαμοσολυν ήθη χρόνου, και το σράγμα εύθεν μάλλον δύναται πέρας σχείν. Υηφισμάτων δ' ούδοτιούν διαφέρουσιν οί νομοι άλλα νεώτεροι οί νόμοι, καθ' ούς τα ψηφίσματα δεί γράφεσθαι, των ψηφισμάθων αὐθῶν ύμιν είσιν. Ίν' οὖν μη λόγον λέγω μόνον, αλλά και τον νόμον αύλον, όν φημι, δείξω, λάβε μοι τον νόμον, καθ' όν ήσαν οί σρότερον νομοθέται.  $\Lambda$ εγε.

#### ΝΟΜΟΣ.

Συνίετε, καθ' ον τρόπον, ω άνθρες 'Αθηναΐοι, ο Σόλων τους νόμους, ως καλως κελεύει τιθέναι πρώτον μέν σαρ' υμίν, έν τοῖς όμωμοκόσι, παρ' οἶσπερ και

un double examen, l'un dans le sénat, et l'autre devant votre tribunal, les lois en vertu desquelles cux et tous les autres doivent exercer leurs charges et gouverner l'état, dussent être adoptées sur-lechamp, sans réflexion et sans examen. Alors, sans doute, lorsqu'on suivait cette règle dans l'établissement des lois, on observait les lois anciennes, sans s'occuper à en porter de nouvelles. Mais, depuis que des ministres en crédit, comme je l'apprends de nos vieillards, se furent arrogés le pouvoir de porter des lois, quand il leur prenait envie et comme ils le jugeaient à propos, il en est résulté une si grande foule de lois opposées entre elles, que, quoique vous ayiez nommé, il y a longtems, des commissaires pour les recueillir toutes, ils n'ont pu encore finir cet ouvrage. Les lois ne diffèrent pas des décrets [25]; en sorte qu'il est des lois plus nouvelles que les décrets mêmes qui, selon la loi, ne peuvent avoir force que pendant un an. Mais, afin de ne pas m'en tenir à des paroles, je vais vous faire lire la loi dont je parle. Greffier, prenez la loi qu'on suivait jadis pour l'établissement des lois. Lisez.

## On lit la loi.

Vous voyez, Athéniens, la sagesse avec laquelle Solon-ordonne de procéder dans l'établissement des lois. D'abord, la loi nouvelle doit être portée devant les juges qui sont choisis par le peuple, qui

ont prêté serment, et au tribunal desquels toutes les ordonnances se confirment [26]. Ensuite, il faut abroger les lois contraires, pour qu'il n'y en ait qu'une seule sur chaque objet particulier. Ainsi les personnes peu versées dans les lois, n'éprouvent aucun embarras; celles qui les connaîtraient tontes, n'ont aucun avantage; mais chacun a la facilité de les lire, et de s'instruire, par lui-même, dans une jurisprudence simple et claire. Le législateur ordonne encore que l'on commence par afficher la loi, et qu'on la remette à un greffier qui doit en faire lecture dans les assemblées du peuple, afin que chacun de vous l'ayant entendu lire à plusieurs reprises, et l'ayant examinée à loisir, prononce suivant ce qui lui paraîtra le plus juste et le plus avantageux. De toutes ces formalités que dicte la raison, Leptine n'en a observé aucune. S'il l'eût fait, je ne pense pas qu'il vous eût jamais persuadé d'adopter sa loi. Pour nous, Athéniens, nous les avons observées toutes, et nous vous proposons une loi beaucoup plus juste, beaucoup plus utile que la sienne, comme vous en allez juger par la lecture. Greffier, prenez d'abord la loi de Leptine, et lisez les articles que nous attaquons; vous lirez ensuite ceux que nous mettons à la place. Lisez.

# On lit la loi de Leptine.

Voilà les articles de sa loi que nous attaquons;

τάλλα κυρούται έσειτα λύοντα τους έναντίους, ίν είς ή περί των όνλων έκασθου νομος, κ μη τους ιδιώθας αύτο τουτο ταράττη, ή σοιή των άσαντας είδοτων τους νομους έλαττον έχειν, άλλα σασιν ή ταῦτα αναγνώναι, και μαθείν άπλα και σαρή τα δίκαια. Καί σρό τούτων γ' έσεταζεν έκθειναι πρόσθεν των Έσωνύμων, κὶ τῷ γραμματεῖ σαραδοῦναι τοῦτον Ν' έν ταις έκκλησιαις αναγινώσκειν, ίν' έκαστος ύμῶν, ακούσας σολλακις, και κατά σχολήν σκεψάμενος, α αν η και δίκαια και συμφέρονλα, ταύλα νομοθελή. Τούτων τοίνυν τοσούτων δικαίων όντων το σληθος, ούτοσί μέν ουθοτιούν έσοιησε Λεστίνης ουθέ γαρ αν ύμες ποτ επείσθητε, ώς έγω νομίζω, θέσθαι τον νόμον ήμεις δ', ω άνδρες 'Αθηναίοι, σάντα, καί σαρεισφερομεν πολλώ κρείττω, καί δικαιότερον του-Που νομον. Γιώσεσθε δε ακούσανθες. Λάβε καὶ λέγε πρώτον μέν, ά τούτου τοῦ νομου γεγραμμεθα, είθ, ά φαμέν δείν άντι τουτων τεθήναι. Λέγε.

#### ΝΟΜΟΣ.

Ταῦτα μέν έστιν, α τούτου τοῦ νόμου Λιώκομεν, ώς οὐκ ἐπιτηθεια τα δ' ἐφεξῆς λέγε, α τούτων εἶναι βελτίω φαμέν. Προσέχετε, ω άνδρες δικασταί, τούτοις άναγινωσκομένοις τον νοῦν. Λέγε.

#### ΝΟΜΟΣ.

Έωισχες. Τοῦτο μέν ἐστιν ἐν τοῖς οὖσι νομοις κυρίοις ὑωαρχον καλον, ω ἀνορες Αθηναῖοι, καὶ σαφές, τὰς δωρεας, ἀς ὁ δημος ἔδωκε, κυρίας εἶναι δίκαιον, ω γη καὶ θεοί χρην τοίνυν Λεπτίνην, μη ωρότερον τιθέναι τον ἑαυτοῦ νόμον, πρὶν τον ωαλαιὸν τοῦτον καταλείπων, ὅτι ωαρανομεῖ, τουτονὶ τὸν νόμον, ὅμως ἐνομοθέλει, καὶ ταῦθ΄ ελέρου κελεύονλος νόμου, ἡ κατ αὐτὸ τοῦλο ἔνοχον εἶναι τῆ γραφῆ, ἐἀν ἐνανλίος ἡ τοῖς ωρότερον κειμένοις νόμοις. Λάζε δ' αὐτὸν τὸν νόμον.

#### ΝΟΜΟΣ.

Οὐκοῦν ἐναντίον, ὧ ἀνδρες 'ΑΞηναῖοι, τῷ κυρίας εἶναι τὰς δωρεὰς, ὰς ὁ δημος ἔδωκε, τὸ μηθέν' εἶναι ἀτελη τούτων, οἶς ὁ δημος ἔδωκε; σαφῶς γ' ούτωσί ἀλλ' οὐκ ἐν ῷ νῦν ὅδε ἀντεισφέρει νόμω. 'Αλλ', ἄ τε δεδώκατε, κύρια, καὶ πρόφασις δικαία κατὰ τῶν, η παρακρουσαμένων, η μεὶὰ ταῦτ' ἀδικούνλων, η ὅλως

voici ceux que nous mettons à la place, comme meilleurs à tous égards; soyez attentifs, Athéniens, à ce qu'on va vous lire. Lisez, greffier.

## On lit la loi de Démosthène.

C'est assez [27]. Parmi nos lois reçues, il en est une fort sage, qui porte, en termes formels, que les faveurs accordées par le peuple seront irrévocables: rien de plus juste assurément. Avant de porter sa loi, Leptine devait donc attaquer celle dont je parle, et en demander l'abrogation. En proposant la loi nouvelle sans détruire l'ancienne, celle-ci, qu'il laisse subsister, dépose de son infraction aux lois, puisqu'il existe une autre loi qui statue que, si une loi nouvellement proposée, est contraire à quelqu'une de celles précédemment établies, par cela même on pourra l'attaquer. Greffier, prenez cette loi, et lisez-la.

### On lit la loi.

Que les faveurs accordées par le peuple soient irrévocables, et que nul de ceux à qui le peuple a accordé les exemptions, ne soit exempt, n'est-ce pas une contradiction? oui, et elle ne peut être plus frappante. Il n'en est pas ainsi de la loi que je propose [28]. Sans révoquer les grâces que vous avez accordées, elle permet d'attaquer juridiquement, ou ceux qui les auraient obtenues de vous par surprise, ou ceux qui depuis auraient commis des fautes graves, ou, en un mot, ceux qui en se-

raient indignes. Elle vous fournit un moyen légitime de dépouiller des exemptions quiconque vous jugerez à propos. Greffier, lisez la loi que je substitue à celle de Leptine.

# On relit la loi de Démosthène.

Vous l'entendez, Athéniens, et vous le comprenez: cette loi, sans dépouiller de vos bienfaits ceux qui les méritent, vous permet de les ôter à ceux qui les auraient obtenus sans les mériter; et pour l'avenir, elle vous laisse les maîtres, comme il est juste, d'accorder ou de refuser ce que vous jugerez convenable.

Leptine ne pourra dire, je pense, que cette loi n'est pas juste et sage, et quand il le dirait, il ne pourra le prouver; mais il répétera un propos qu'il tenait devant les thesmothètes, et par lequel il tâchera de vous séduire. Il disait donc que c'était par feinte que nous proposions notre loi, et que, si la sienne était rejetée, nous ne ferions point passer la nôtre. Je ne dirai pas que, si la loi est rejetée, celle que nous proposons est dès-lors admise, d'après la disposition expresse d'une ancienne loi, en vertu de laquelle les thesmothètes nous ont permis de présenter la nôtre. J'omets cette raison, qui pourrait être contredite, et voici ce que je réponds à Leptine. En parlant comme il fait, il avoue que notre loi est meilleure, à tous égards, que la sienne, et il craint seulement que αναξίων, δι ήν όν αν υμίν δοκή κωλύσετ' έχειν την δωρεάν. Λέγε τον νόμον.

#### ΝΟΜΟΣ.

'Ακούετ', ὧ ἀνόρες 'Αθηναῖοι, καὶ καταμανθάνεὶε, ὅτι ἐνταῦθ' ἔνι καὶ τους ἀξιους ἔχειν τὰ δοθέντα, τὸ τους μη τοιούλους κριθένλας, ἐὰν ἀδίκως τι λάβωσιν, ἀφαιρεθήναι, καὶ τὸ λοιωον ἐφ' ὑμῖν εἶναι ωάνθ', ώσωτρε ἐστὶ δίκαιον, δοῦναι καὶ μη.

'Ως μέν τοίνυν ούχι καλώς ούτος έχει και δικαίως ό νόμος, οὐτ' έρεῖν οἴομαι Λεστίνην, οὐτ', ἐαν λέγη, Neizai Surnocobai à de mode rois Scomodélais Exere, ταῦτ Ίσως λέγων παράγειν ύμᾶς ζητήσει. Έφη γάρ έξασάτης είνεκα σαραγεγράφθαι τοῦτον τον νόμου. έαν δ', όν αυτός έβηκε, λυθή, τοῦτον ου τεθήσεσθαι. Έχω δ', ότι μεν, τη ύμετερα Ιησω τουτου του νόμου λυθέντος, τον σαρεισενεχθέντα κύριον είναι σαφώς ο παλαιος κελευει νομος, καθ' ον οί θεσμοθέται τουτον ύμιν σαρέγρα Ιαν, έασω, ίνα μη περί τούτου τις άντιλέγη μοι άλλ έω έκεινο είμι. Όταν ταυτα λέγη δηπου, όμολογεί μεν είναι βελτίω και δικαιότερον τόνος τον νόμον, οῦ τέθεικεν αύτος ύπερ δε τοῦ πῶς τεθήσεται, ποιείται τον λόγον. Πρώτον μεν τοίνυν είσιν αυτώ κατά του παρεισφέροντος πολλοί τροσοι, δι'

ων, αν μη βούληλαι Serval τον νόμον, aulor avaynaσει έπειτ εγγυωμεθ ήμεις, έγω, Φορμίων, άλλον εί τινα βουλεται, θησειν τον νομον. Έστι δε δηπου νομος ύμιν 'Εάν τις, ύποσχομενός τι, τον δημον, ή την βουλήν, η δικαστήριον έξασατήση, τα έσχατα σάσχειν. Έγγυωμεθα, υπισχνούμεθα. Οί θεσμοθέται ταυτα γραφόντων, έσι τούτοις το σράγμα γιγνέσθω. Μηθ' ύμεις ποιήσετε μηθέν ανάξιον ύμων αύτων, μητ', εί τις φαῦλός έστι των εύρημένων την δωρεάν, έχετω, άλλ' ίδια κατά τονδε κριδήτω τον νόμον. Εί θε ταῦτα λόγους καὶ Φλυαρίας είναι Φήσει, έκεῖνο γ' ου λογος αυτός Βέλω, ή μη λεγέτω τοῦτο ώς ου βήσομεν ήμεῖς. Κάλλιον δὲ δήπου, τον ύφ' ύμῶν κριθέντα καλώς έχειν νομον είσφερειν, η ον νον έφ έαυτοῦ τίθησιν.

Έμοι δ', ῶ ἀνορες Αθηναῖοι, δοκεῖ Λεπθίνης (καί μοι, προς Διος, μηθεν όργισθης οὐθεν γάρ φλαῦρον έρῶ σε), ἢ οὐκ ἀνεγνωκέναι τοὺς Σολωνος νόμους, ἢ οὐ συνιέναι. Εἰ γάρ ὁ μέν Σόλων ἔθηκε νόμον, έξεῖναι δοῦναι τὰ ἑαυθοῦ ὅθῳ ἄν τις βουληθαι, ἐὰν μη παῖθες ῶσι γνησιοι, οὐχ ἱν ἀποστερηση τοὺς ἐγγύτατα τῷ γένει της ἀγχιστείας, ἀλλ Ἰν εἰς τὸ μέσον καθαθείς την ώφέλειαν, ἐφάμιλλον ποιηση τὸ ποιεῖν ἀλληλους

nous ne négligions de la faire passer. Mais, outre qu'il y a plusieurs moyens de forcer celui qui la présente, de la faire recevoir, s'il ne le voulait pas, nous nous engageons à la faire passer, Phormion, moi, et tel autre qu'il voudra. Or, il est ici une loi qui condamne aux plus rigoureuses peines celui qui manque aux engagemens pris avec le peuple, avec le sénat, ou avec un tribunal. Nous promettons donc de porter la loi, nous nous y engageons; que les thesmothètes en prennent acte, et que tout soit terminé en conséquence. Qu'on ne vous force pas, Athéniens, de vous déshonorer; qu'on ne laisse pas à un homme les exemptions qu'il aura obtenues sans en être digne; mais qu'on lui fasse son procès d'après la loi que nous proposons. Si Leptine prétend que ce sont encore là de vaines paroles, eh bien! qu'il porte lui-même la loi ( ce ne sont point là des paroles), et qu'il cesse de dire que je refuserai de la porter. Il vaut mieux, sans doute, qu'il présente une loi que vous avez déjà approuvée, que d'en porter une de son chef.

Pour moi, il me semble que Leptine (qu'il ne s'offense pas; je ne dirai rien qui lui soit injurieux), il me semble, dis-je, qu'il n'a pas lu les lois de Solon, ou qu'il ne les a pas comprises. Solon a porté une loi qui permet de donner ses biens à qui l'on voudra, si on n'a pas d'enfans légitimes; non qu'il ait prétendu priver les plus proches parens des droits de proximité; mais, en

ouvrant un champ libre aux donations mutuelles, il a voulu exciter parmi nous l'envie de nous faire du bien réciproquement. Vous, au contraire, Leptine, vous avez porté une loi qui défend au peuple d'accorder aucune des grâces qui dépendent de lui. Mais pouvez-vous dire que vous ayez lu les lois de Solon, ou que vous les ayez comprises, vous qui privez le peuple d'hommes empressés à le servir, en déclarant que ceux qui lui rendront quelque service, n'en recevront aucune récompense? Voici une autre loi de Solon, qui passe pour être une des plus belles : Nul ne dira du mal d'un mort, pas même s'il s'entend dire des injures par ses enfans. Vous, vous ne dites pas du mal de ceux qui ont servi la patrie, et qui sont morts, vous leur en faites; vous dépouillez de leurs priviléges des hommes qui n'ont rien de commun avec tels ou tels dont vous vous plaignez, et que vous prétendez être indignes de ces mêmes priviléges [29]. N'est-ce donc point là s'écarter entièrement de l'esprit de Solon?

On est venu me dire très-sérieusement qu'afin de prouver qu'on ne devait accorder de privilége à qui que ce fût, et pour quelque action que ce pût être, nos adversaires se préparaient à donner pour raison, que, ni les Lacédémoniens dont le gouvernement est si sage, ni les Thébains, n'accordaient chez eux de pareilles récompenses, et que toutefois ils ne manquaient pas de grands

εῦ, συ δε τούναντίον είσενήνοχας, μη έξειναι τῷ δήμῷ τῶν αὐτοῦ δοῦναι μηδενὶ μηδεν πῶς σε τις φήσει τοὺς Σόλωνος ἀνεγνωκέναι νόμους, ἢ συνιέναι; ὁς ἔρημον ποιεῖς τὸν δημον τῶν φιλοτιμησομένων, προλέγων τὰ δεικνὺς, ὅτι τοῖς ἀγαθόν τι ποιοῦσιν οὐδοτιοῦν ἔσται πλέον. Καὶ μην κάκεῖνος τῶν καλῶς δοκούντων ἔχειν νόμων Σόλωνος ἐστι, μη λέγειν κακῶς τὸν τεθνεῶτα, μηδ ἀν ὑπὸ τῶν ἐκείνου τις ἀκούη παίδων αὐτός συ δε ποιεῖς, οὐ λέγεις, κακῶς τοὺς τετελευτηκότας τῶν εὐεργετῶν, τῷ δεῖνι μεμφόμενος, καὶ τὸν δεῖν ἀνάξιον εἶναι φάσκων, ὧν οὐδεν ἐκείνοις προσήκεν ἀρ' οὐ πολύ τοῦ Σόλωνος ἀποστατεῖς τῆ γνωμη;

Πάνυ τοίνυν σπουδή τις άπηγγειλέ μοι σερί τοῦ μηθενί δεῖν μηθεν διδόναι, μηδ ἀν ότιοῦν πράξη, τοιοῦτοντι λέγειν αὐλους παρεσκευάσθαι, ὡς ἀρ' οἱ Λακεδαιμόνιοι καλῶς σολιτευόμενοι, ἡ Θηβαῖοι, οὐδενὶ
τῶν παρ' έαυτοῖς διδόασι τοιαύτην οὐδεμίαν τιμήν·
καίτοι καὶ σαρ' ἐκείνοις τινές εἰσιν Ἰσως ἀγαβοί.
Έμοὶ δε δοκοῦσιν, ὡ ἀνδρες Αθηναῖοι, σάνλες οἱ τοιοῦτοι λόγοι παροξυντικοί μεν εἶναι πρός τὸ τὰς ἀτελείας ὑμᾶς ἀφελέσθαι πεῖσαι, οὐ μέντοι δίκαιοἱ γ'
οὐδαμή· οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοῦβ', ὅτι Θηβαῖοι, καὶ Λακεδαιμόνιοι, ἡ ἡμεῖς, οὖτε νόμοις, οὖτε ἔθεσι χρώμεθα

τοίς αυτοίς, ούτε πολιτεία. Αυτό γάρ τουτο πρώτον, ο νουν ούτοι ποικσουσιν, έαν ταύτα λέγωσιν, ουκ έξεσλι **σ**οιείν παρά τοίς Λακεθαιμονίοις, τά των 'A θηναίων έπαινεῖν νομιμα, ούθε τα τῶν δείνων (σολλοῦ γε κ) δεί) άλλ, α τη παρ έχεινοις πολιτεία συμφέρει, ταῦτ' ἐπαινεῖν ἀναγκη καὶ ποιεῖν. Εἶτα καὶ Λακεδαιμόνιοι τῶν μεν τοιούτων εθῶν ἀφεστάσιν, ἀλλαι Se Tives wap eneivois ein Timai, as aweugait av άπας ο δημος ένλαυθοί γενέσθαι. Τίνες οὖν είσιν αὖται; τας μέν καθ' έκαστον έασω μίαν δ', ή συλλαβούσα τας άλλας έχει, διειμι. Επειδάν τις είς την καλουμένην Γερουσίαν έγκριθη, παρασχών έαυδον οίον χρη, δεσπότης έστι των πολλων. Εκεί μεν γαρ έστι της άρετης αθλον, της σολιτείας χυρίω γενέσθαι μετά των όμοιων παρά δ' ύμιν, ταύλης μέν ό όπμος κύριος, και άρχαι και νουοι φυλακαι, όσως μηθείς άλλος núplos yevho etal ote pavol de nai atédelal à olthσεις, και τοιαυτά έστιν, ων αν τις, ανήρ αγαθός ων, τύχοι. Και ταῦτ' άμφότερα όρθως έχει, και τάκει, καί τα παρ ήμιν. Δια τί; όλι τας μέν δια των όλιγων σολιτείας το σάντας έχειν ίσον άλληλοις, τους τῶν κοινών κυρίους, όμονοείν σοιεί την δε των δημων έλευ-Βερίαν ή τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν άμιλλα, ήν έτοι ταῖς hommes. De tels discours paraissent spécieux et fort propres à vous persuader d'abolir les exemptions, mais ne sont nullement solides. Ignore-t-on en effet, que les lois, les coutumes et le gouvernement des Thébains et des Lacédémoniens, sont différens des nôtres? Par exemple, il n'est pas permis à Lacédémone d'agir comme feront nos adversaires, s'ils tiennent le langage que je dis, de louer les usages des Athéniens ou des autres peuples. Tant s'en faut qu'on y ait cette licence, qu'il n'est libre d'y faire et d'y louer que ce qui contribue au maintien du gouvernement. D'ailleurs, quoique les coutumes de Lacédémone ne soient pas les mêmes que celles d'Athènes, on accorde aussi, dans cette ville, des récompenses. mais que le peuple de la nôtre serait bien fâché qu'on introduisît parmi nous. Et quelles sont ces récompenses? sans les parcourir en détail, je n'en citerai qu'une seule qui les renferme toutes. Lorsqu'on s'est comporté de manière à être admis dans le sénat, on est maître absolu du peuple; car à Lacédémone le prix de la vertu est de partager l'autorité souveraine avec un petit nombre d'égaux [30]; au lieu que chez vous la souveraineté appartient au peuple, et l'on a établi des lois et des magistrats pour empêcher que d'autres ne l'usurpent : les pensions, les couronnes, les exemptions, sont la récompense du mérite. L'un et l'autre est bien ordonné chez vous et à Lacédémone. Pour-

quoi? c'est que ce qui entretient l'union dans les gouvernemens oligarchiques, c'est l'égalité de pouvoir dans tous ceux qui partagent l'autorité suprême; et ce qui maintient la liberté dans les démocraties, c'est l'émulation excitée, entre les hommes de mérite, par les grâces que le peuple distribue. A l'égard des Thébains, qui, dit-on, ne récompensent personne, on peut dire avec vérité qu'ils se piquent d'être durs et injustes [31], plus que vous d'être humains et équitables; et, s'il faut faire des vœux, puissent-ils continuer à n'accorder ni honneurs ni considération à ceux qui leur rendent des services, et à traiter, comme ils font, les Orchoméniens [32], et tous ceux qui leur sont unis par les liens du sang! Vous, au contraire, puissiez-vous ne pas cesser d'honorer quiconque vous a bien servis, et d'engager vos citoyens, par des voies légitimes et raisonnables, à s'acquitter de ce qu'ils vous doivent! Je crois, en général, que pour être en droit de louer les usages et les lois des autres peuples et de blâmer les vôtres, il faudrait montrer que ces peuples jouissent d'une plus grande prospérité que vous. Mais puisque, grâces au ciel, vous êtes dans un état plus florissant, puisque vous l'emportez sur eux, soit pour les opérations publiques, soit pour l'union mutuelle des citoyens, soit à beaucoup d'autres égards; pourquoi, rejetant vos usages, adopteriez-vous ceux d'autrui? Oui, quand même, par le raisonnement, ceux d'autrui

σαρά του δημου δωρεαίς σρος έαυτους σοιούνται, ουλάτλει. Και μην περί γε του μηθέ Θηβαίους μηθένα TIMAY, exerv av exerv elæerv andes olomai merzov, ῶ ἀνδρες Αθηναίοι, Θηβαίοι Φρονοῦσιν ἐστ ωμότητι κὸ πονηρία, η ύμεις έτοι φιλανθρωπία ή τῷ τὰ δίκαια Βούλεσθαι. Μητ' οὖν ἐκεῖνοί σοτε σαύσαιντο, εί ἀρ' εύξασθαι δεί, τους μεν έαυτους αγαθόν τι ποιούντας μήτε τιμών ες, μή ε Βαυμάζον ες, τους δε συγγενείς ( ίστε γάρ, ον τρόπον Όρχομενίους διέθηκαν) ούτω μεταχειριζόμενοι, μήθ' ύμεῖς ταναντία τούτοις, τούς μέν εύεργετας τιμώντες, παρά δε τών πολιτών λόγω μετά τῶν νομων τὰ δίκαια λαμβανοντες. "Ολως δ' οίομαι τότε δείν τους έτερων έσαινείν νόμους κά έθη, τοις υμετέροις έσειτιμώντας, όταν ή δείξαι βέλτιον έκείνους σράττοντας ύμων ότε δ' ύμεις, καλώς ποιοῦντες, και κατά τας κοινας πράξεις, και κατά την όμονοιαν, και κατά τάλλα σάντα, άμεινον έκεινων πράττετε, τοῦ χαριν αν, τῶν ὑμετέρων αὐτῶν ἐθῶν ολιγωρούντες, έχεινα διωκοιτε; εί γαρ καί κατά τον λογισμον έχεινα φανείη βελτίω, της γε τύχης ένεχα, η σαρά ταῦτ' ἀγαθη κέχρησθε, ἐσι τούτων άξιον μείναι. Εί δε δεί σαρα πανία ταυτ' είπειν, ο δικαιον ήγουμαι, έχεινο έγωγ αν είποιμι ούκ έστι δίκαιον,

ω ἀνορες Αθηναῖοι, τους Λακεθαιμονίων νόμους, οὐθε τους Θηβαίων λέγειν ἐπὶ τῷ τους ἐνθαθε λυμαίνεσθαι, οὐθε, δι' ὧν μεν ἐκεῖνοι μεγάλοι τῆς όλιγαρχίας καὶ δεσωρθείας εἰσὶ, κὰν ἀωρκθεῖναι βουλεσθαι τὸν παρ' ἡμῖν τουτων τι κατασκευάσαντα, διὰ δ' ὧν ὁ ωαρ' ἡμῖν δῆμος εὐθαίμων, ταῦθ' ὡς ἀνελεῖν θεῖ λεγόντων τικῶν ἐθέλειν ἀκοθείν.

"Εστι τοίνυν τις σρόχειρος λόγος, ώς άρα ή παρ' ήμιν έσει των σρογόνων σολλά άγάθ' είργασμένοι τινές οὐθενός ήξιοῦντο τοιούτου, άλλ' άγαπητῶς έπιγράμμα ος έν τοῖς Έρμαῖς ἐθύγχανον. Καὶ Ίσως τοῦθ' ὑμῖν ἀναγνώσεται τὸ ἐπίγραμμα.

Έγω δ΄ ήγουμαι τουτον τον λόγον, ω άνορες Αθηναῖοι, κατά ωόλλ άσυμφορον είναι τῆ ωόλει λέγεσθαι, ωρός δε, καὶ ου δίκαιον. Εί μεν γάρ άναξίους είναι τις φήσει κάκείνους τιμάσθαι, τις άξιος είπάθω, εί μήτε τῶν πρότερον μηθείς, μήτε τῶν ΰστερον εί δε μηθένα φήσει, συναχθεσθείην ἀν έγωγε τῆ ωόλει, εί μηθείς εν άσαντι τῷ χρόνῳ γέγονεν άξιος εῦ παθείν. Καὶ μην εί γε, όμολογῶν έκείνους είναι σωουδαίους, μή τετυχηκότας δείξει μηθενός, τῆς ωόλεως ὡς

seraient jugés meilleurs, vous devez garder les vôtres, par la seule raison que la fortune, depuis que vous les suivez, vous a été favorable. Pour conclure par une réflexion qui me paraît solide : on ne doit pas vous citer les lois de Thèbes et de Lacédémone pour vous porter à détruire celles d'Athènes; ni vous non plus vous ne devez pas écouter ceux qui vous conseillent d'abolir ce qui chez vous fait la prospérité du peuple, tandis que vous êtes prêts à punir de mort quiconque entreprendrait d'établir dans notre ville les usages des états oligarchiques et monarchiques; usages qu'ont adoptés les Lacédémoniens et les Thébains, et par lesquels ils se sont agrandis.

Il est une raison facile à trouver, c'est que chez nous, du tems de nos ancêtres, il y eut des hommes qui rendirent à la patrie d'importans services, et qui, sans être gratifiés d'aucune des faveurs qu'on voudrait abolir, se contentaient d'une inscription gravée sur une statue de Mercure [33]. Peut-être même qu'on vous lira quelqu'une de ces inscriptions.

De pareils discours ne peuvent que nuire à la république en plusieurs manières, et d'ailleurs ne sont pas fondés. En effet, si l'on soutient que, même du tems de nos ancêtres, il n'y eut personne qui fût digne d'obtenir des récompenses, qu'on nous dise donc qui en est digne, s'il n'y en a point cu par le passé, et s'il n'y en a point à présent.

Que si on attaque tous les tems sans distinction, je plaindrai le sort d'Athènes qui, jusqu'à ce jour, n'a pu trouver un seul citoyen digne d'obtenir des grâces. Avoue-t-on qu'il y eut jadis de grands hommes, et prétend-on qu'ils ne furent pas récompensés? c'est taxer la patrie d'ingratitude. Mais il n'en est pas ainsi; non, il s'en faut bien. Lorsque, usant d'artifice, on rapproche des tems éloignés qui ne se ressemblent pas, on embrouille nécessairement les choses les plus claires. Voici ce qu'il y a de vrai : Athènes produisit jadis de grands hommes, et elle savait payer les services; mais les récompenses, comme tout le reste, ont changé, et ont suivi les vicissitudes des tems. Et de quel côté est l'avantage? Anciennement, je le puis dire, ceux qui avaient servi la république, obtenaient d'elle tout ce qu'ils pouvaient désirer. En voulez-vous une preuve? On donna à Lysimaque [34], un des hommes utiles de ce tems-là, deux cents arpens de terre dans l'Eubée, dont cent plantés et cent labourables. On y ajouta une somme d'argent de cent mines, et une pension de quatre drachmes par jour. Tous ces détails sont consignés dans un décret d'Alcibiade, porté à ce sujet. Alors notre ville était riche en argent et en terres : aujourd'hui, pour ne rien dire de désagréable, il faut espérer qu'elle le deviendra. Au reste, je le demande, qui ne préférerait le tiers de ces gratifications aux priviléges qu'on voudrait vous faire supprimer? Mais αχαρίστου δήσσου κατηγορεί. Έστι δ' ούχ ούτω ταῦτ' ἔχοντα οὐο όλίγου δεῖ. Αλλ' ἐσειθάν τις οίμαι, κακουργών έσι μη σροσηκοντα σράγματα τους λόγους μεταφέρη, δυσχερείς ανάγκη φαίνεσθαι. ώς δε τάληθες τ' έχει, και δικαιον έστι λέγειν, έγω πρός ύμας έρω. Ήσαν, ω άνθρες Αθηναίοι, πολλοί των πρότερον στουδαίοι, και ή τολις ήμων έτιμα κι τότε τους άγαθους. Αί μέντοι τιμαί, και τάλλα πάντα. τα μέν τοτ, ην έπι τοις τοτ έβεσι, τα δε νύν, έπι τοῖς νῦν. Πρός οῦν τι τοῦτο λέγω; ότι Φήσαιμ' ἀν έγωγ έκείνους ουκ έστιν ότου σαρά της σόλεως ου τυχείν, ων ήθουλήθησαν τίνι χρωμενος τεκμηρίω; ότι Λυσιμάχω δωρεάν, ένι των τόθε χρησίμων, έκατον μέν εν Ευβοία σλέθρα γης σεφυτευμένης έδοσαν, έκατον δε ψιλής, έτι δ' άργυρίου μνάς έκατον, καί τέτταρας της ήμερας δραχμάς. Καὶ τούτων ψήφισμά έστιν 'Αλκιβιάθου, έν ῷ ταῦτα γέγρασται. Τότε μεν γαρ ή σόλις ήμων και γης εύσορει κ χρημάτων, νῦν δ' εὐπορήσει δεῖ γάρ ούτω λέγειν, καί μη βλασφημείν. Καί Τοι, τίν' ούκ αν οἴεσθε νῦν το τρί Τον μέρος τουτων αντί της ατελείας έλεσθαι; ότι τοίνυς

ταῦτ' ἀληθη λέγω, λάβε μοι το ψηφισμα τουτί. Λέγε.

#### ΨΗΦΙΣΜΑ.

"Οτι μεν τοίνυν, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, καὶ τοῖς προγόνοις ύμων έβος που τους χρηστούς τιμών, δηλοι το Ιήφισμα τουτί εί δε μη τοῖς αυτοῖς, οἷστερ ήμεῖς νῦν, έλερον τι τοῦτ' αν είη. Εί τοίνυν μήλε Λυσίμαγον, μήτ άλλον μηθένα μηθέν εύρησθαι παρά τῶν προγόνων ήμων συγχωρήσαιμεν, τι μάλλου, οίς έδομεν νύν ήμεις, δια τοῦ lo δικαίως αν αφαιρεθείεν; ου γαρ οί μη δονles, α' μη δοχεί, δεινόν είσιν ουθέν είργασμένοι, άλλ' οί Sortes nev. waker S' votesor, under egnadoures, άφαιρουμενοι. Εί μεν γάρ τις έχει δείξαι κάκείνους, ων έδοσαν τω τι, τουτ αφηρημένους, συγχωρω ή ύμας ταύτο τουτο ποιήσαι (καίθοι το γ' αίσχρον όμοιως). εί δε μηθείς εν άσαντι τῷ χρόνω τοῦτ έχει δείξαι γεγονός, τίνος είνεκ εφ' ήμων σρώτον καταδειχθείκ τοιούτον έργον;

Χρη τοίνυν, ω άνδρες 'Αθηναῖςι, κακεῖνο ἐνθυμεῖσθαι καὶ όρῶν, ὅτι νῦν ὁμωμοκόθες καθά τους νόμους δικάσειν ήκετε, ουχὶ τους Λακεδαιμονίων, ουδε τους Θη- ζαίων, ουδ οῖς ποτ ἐχρησανθ οἱ πρῶθοι τῶν προγόνων, ἀλλά καθ οῦς ἐλαζον τὰς ἀθελείας, οῦς ἀφαιρείθαι

pour preuve que je dis vrai, greffier, prenez le décret d'Alcibiade, et faites-en lecture.

## On lit le décret.

Ce décret, ô Athéniens, prouve que vos ancêtres étaient aussi dans l'usage de récompenser les services : savoir s'ils ne les récompensaient pas de même que nous, c'est une autre question. Mais quand j'accorderais que ni Lysimaque, ni aucun autre, n'ont rien obtenu de nos ancêtres, serionsnous fondés pour cela à dépouiller quelqu'un des récompenses dont nous l'avons gratifié? Ce ne sont point ceux qui n'ont pas donné, parce qu'ils ne l'ont pas jugé à propos, qui sont répréhensibles; mais ceux qui, sans de justes raisons, retirent ce qu'ils ont donné eux-mêmes. Si l'on pouvait montrer que nos ancêtres ont dépouillé quelqu'un des grâces qu'ils lui avaient décernées, je vous passerais d'agir comme eux, quoique au fond le procédé n'en serait pas plus honnête. Mais si on ne peut montrer qu'on ait rien fait de pareil en aucun tems, pourquoi serions-nous les premiers à offrir un tel exemple?

Songez aussi, Athéniens, que vous vous êtes engagés par serment à prononcer, non d'après les lois de Thèbes ou de Lacédémone, ni d'après celles que saivaient jadis nos ancêtres, mais d'après celles qui ont accordé des exemptions à ceux que Leptine veut maintenant en dépouiller. Quant aux ob-

jets sur lesquels les lois se taisent, vous avez juré de prononcer, comme cela doit être, selon les règles invariables de l'équité, règles qu'il faut appliquer à tout le contenu de la loi dont il est question. Par exemple, est-il juste que l'état récompense ceux qui l'ont bien servi? oui. Est-il juste de laisser ce qu'une fois on a donné? oui. Agissez donc selon ces principes, si vous voulez être fidèles à votre serment, et ne souffrez pas qu'on vous dise que vos ancêtres n'agirent pas de même. Si, vous les donnant pour modèles, on avance qu'ils n'ont récompensé personne, quoiqu'ils eussent reçu de grands services, croyez qu'un tel propos décèle un caractère méchant ou peu honnête: méchant, si l'on taxe faussement nos ancêtres d'ingratitude; peu honnête, si l'on ignore que, les exemples qu'on cite fussent-ils véritables, il convenait mieux de les taire que de les citer.

Leptine, je pense, ne manquera pas encore de dire que sa loi laisse les pensions et les statues à ceux qui en ont été gratifiés; qu'elle n'empêche pas la république de récompenser ceux qui en seront dignes; qu'elle la laisse libre d'ériger des statues, d'accorder des pensions dans le Prytanée, enfin tout ce qu'elle voudra, hormis les exemptions.

Pour ce qui regarde la république, je réponds sculement, Athéniens, qu'en ôtant à quelqu'un ce que vous lui aurez donné, vous ôterez leur sûreté, νῦν οῦτος τῷ νόμῷ, τὸ, σερὶ ὧν ἀν νόμοι μη ὧσι, γνώμη τη Λικαιοτάτη κρινεῖν καλῶς. Το τοίνυν της γνώμης προς ἀσαντα ἀνενέγκατε τον νόμον. Ἡρ' οὐν δίκαιον, ὧ ἀνδρες Ἡθηναῖοι, τους εὐεργετας τιμάν; Λίκαιον. Τί Λαί; ὅσ' ἀν Λῷ τις ἀσαξ, Λίκαιον ἔχειν ἐῷν; Λίκαιον. Ταῦτα τοίνυν αὐτοί τε ποιεῖτε, ἴν' εὐορκή ἐς, καὶ τους προγόνους ὀργίζεσθε ἐἀν μη τις Φη ποιεῖν, καὶ τους τὰ τοιαῦτα λέγοντας παραδείγματα, ὡς ἀρ' ἐκεῖνοι, μεγάλα εὖ σαθόντες, οὐδεν ἐτίμησαν, καὶ σονηρούς καὶ ἀσαιδεύτους ἡγεῖσθε εἶναι σονηρούς μεν, Λιότι καταψεύδονται τῶν σρογόνων ὑμῶν, ὡς ἀχαρίστων, ἀμαθεῖς δὲ, διότι ἐκεῖνο ἀγνοοῦσιν, ὅτι, εἰ τὰ μάλιστα ταῦ Θ' οὐτως εἶχεν, ἀρνεῖσθαι, μᾶλλον ἡ λέγειν, αὐτοῖς σροσηκεν.

Οἰομαι τοίνυν καὶ τοῦτον τον λόγον Λεπθίνην ἐρεῖν, ώς τὰς εἰκόνας καὶ την σίτησιν οὐκ ἀφαιρεῖται τῶν εἰληφότων ὁ νόμος, οὐδὲ τῆς πόλεως τὸ τιμᾶν τοὺς ὄντας ἀξίους, ἀλλ' ἐξέσται καὶ χαλκοῦς ἱστάναι, καὶ σίτησιν διδόναι, καὶ ἄλλ' ὅ, τι ἀν βούλησθε, πόλην τούτου.

Έγω δ' ύσερ ων μεν τῆ σολει καλαλιπεῖν φήσει, τοσοῦτον λέγω, ότι, αν, ων ἐδωκατέ τω πρότερον τις τοῦτ' ἀφέλησθε, ἡ τὰς ὑπολοίπους ἀπίσδους σοιήσεδε

σάσας δωρεάς. Τι γαρ έσται πιστότερον, το της eixovos n To The othorews, n To The alexeias, nv Tpoτερον τισι δονίες αφηρημένοι Φανείσθε; έλι δ', εί μποεν έμελλε τοῦτ' ἔσεσθαι δυσχερές, οὐδ' έκεῖνο καλῶς έχειν ήγουμαι, είς τοιαυθην άγειν άναγκην την πόλιν, δί ης η άσαντας έξισου των αυτών άξιωσει τοις τα μέγιστ ευεργετούσιν, ή, μη τούτο ποιούσα, χαριν τισίν ούκ αποθώσει. Μεγάλων μέν οθν εθεργεσιών οθθ ήμιν συμφέρει συμβαίνειν πολλακις καιρον, ουτ ίσως ράδιον αίτιω γενέσθαι μετρίων δέ, και ών έν είρηνη TIS nal woditela Suvait av épixeo Sai, eurolas, δικαιοσύνης, έσιμελείας, των τοιούτων, κό συμφέρειν έμοιγε δοκεί και χρήναι διδόναι τας τιμάς. Δεί τοίνυν μεμερίσθαι και τα των δωρεών, ίν, ης αν άξιος ων έκαστος φαίνεται, ταυτην σαρά του δημου λαμβάνη The Supear.

'Αλλα μην, ύπερ ων γε τοῖς εύρημενοις τας τιμας καταλισείν φήσει, οί μεν άσιλα σανυ και δίκαι' αν είσοιεν, σαν 3', όσα των αυτων ένεκ' αυτοῖς έδοτ' εύεργεσιών, άξιοῦντες έχειν' οί δε, φενακίζειν τον ως καταλείσεται τι λέγοντα αυτοῖς. Ό γαρ άξια της άτελείας εῦ σεσοιηκέναι δόξας, κὸ ταυτην παρ' ύμων λαβων την τιμην μόνην, η ξένος, ή και τις σολίτης,

même aux récompenses que vous ne supprimerez pas. Car, pourquoi les statues ou les pensions dans le Prytanée seraient-elles plus sûres que les exemptions, si, une fois, on vous voyait ôter ce que vous auriez donné? D'ailleurs, quand cet inconvénient serait imaginaire, je ne crois pas qu'on doive réduire l'état à l'alternative de récompenser les moindres services comme les plus importans, ou d'en laisser quelques-uns sans récompense. Il n'est pas de votre intérêt qu'on ait souvent occasion de vous rendre d'importans services, et peut-être n'est-il pas aisé de le faire. Par rapport à ceux qui sont moins considérables, qu'on peut vous rendre en tems de paix, dans l'intérieur de la ville, par son zèle, son intégrité et son exactitude, il me semble qu'il est de votre intérêt et de votre honneur de les payer du prix qu'ils méritent. Il faut donc qu'il y ait des degrés dans les récompenses, afin que chacun obtienne du peuple ce que chacun paraît avoir mérité.

Mais, quand Leptine dira qu'il ne dépouille pas de toutes leurs récompenses, ceux qui en ont obtenu de vous, les uns peuvent lui faire cette réponse, aussi simple que solide, que vous devez leur laisser tout ce qu'ils ont reçu pour prix de leurs services; les autres l'accuseront de vous en imposer, en disant qu'il leur laisse quelque chose. Un étranger, en effet, ou même un citoyen, dont les services n'ont pu mériter que les exemptions,

et qui a obtenu du reuple cette récompense unique, quand elle lui sera ôtée, je vous le demande, Leptine, que lui restera-t-il? Parce que vous trouvez quelques sujets indignes des exemptions, ne dépouillez pas, d'une partie de leurs récompenses, ceux qui en ont obtenu plusieurs; et, sous prétexte de ne pas les ôter toutes à ceux-ci, n'ôtez pas à d'autres, qui n'en ont reçu qu'une, la seule qu'ils possèdent. En un mot, ce qu'il y a de pis, n'est pas l'injustice, plus ou moins grande, que nous ferons à quelques particuliers, mais le peu de sûreté qu'auront, par la suite, les grâces dont nous aurons payé les services; et ce ne sont pas les exemptions qui m'occupent, mais je crains le mauvais exemple qui serait introduit par la loi, et qui ferait regarder comme peu sûres toutes les faveurs qu'on tiendrait du peuple.

Il est une raison qu'ont imaginée nos adversaires, qu'ils jugent fort subtile, et très-propre à vous persuader d'abolir les exemptions; il est bon de vous en prévenir, afin que vous ne vous y laissiez pas surprendre. Ils diront que toutes ces charges de chorége, de gymnasiarque, d'hestiateur, appartiennent à la religion; or, qu'il est absurde de vouloir qu'on soit exempt de fonctions sacrées.

Pour moi, je soutiens qu'il est juste que ceuxlà soient exempts, que le peuple a gratifiés des exemptions, et que ce sont nos adversaires qui agiront d'une manière absurde, s'ils allèguent la έσειδαν άφαιρεθη ταύτην, τίν έχει λοισην δωρεάν, Λεστίνη; οὐδεμίαν δήσου. Μη τοίνυν, διά μεν τοῦ τῶνδε κατηγορεῖν, ὡς φαύλων, ἐκείνους ἀφαιροῦ, δι' ἀδ' αῦ καταλισεῖν ἐκείνοις φήσεις, τοὐσδε, ὁ μόνον λαβοντες ἔχουσι, τοῦτ' ἀφέλη. Ώς δ' ἀσλῶς εἰπεῖν, οὐκ εἰ τῶν πάνθων ἀδικήσομεν τινα, ἡ μείζονα, ἡ ἐλάττονα, δεινόν ἐστιν, άλλ' εἰ τὰς τιμὰς, αῖς ἀν ἀντευσοιήσωμεν τινας, ἀσίστους καταστήσομεν οὐδ' ὁ σλεῖστος ἔμοιγε λόγος σερί τῆς ἀτελείας ἐστίν, άλλ' ὑσὲρ τοῦ μη σονηρον ἔθος τον νόμον εἰσάγειν, καὶ τοιοῦτον, δι' οῦ σάνθ', ὅσα ὁ δῆμος διδωσιν, ἀσιστα ἔσται.

"Ον τοίνυν κακουργότατον οἰονται λόγον εύρηκεναι πρός το τὰς ἀΓελείας ὑμᾶς ἀΦελεσθαι πεῖσαι, βέλτιον ἐστι ωροειωεῖν, Ίνα μη λάθητε ἐξαωατηθέντες ἐροῦσι γὰρ, ὅτι ταῦθ Ἱερῶν ἐστιν ἄωαντα τὰ ἀναλωματα, αὶ χορηγίαι, καὶ αὶ γυμνασιαρχίαι δεινόν οῦν, εἰ τῶν ἱερῶν ἀτελής τις ἀΦεθήσεται.

Έγω δε, το μεν τινας, οῖς ο δημος ἔδωκεν, ἀΓελεῖς εἶναι τούτων, Λίκαιον ήγοῦμαι ὁ Λε νῦν οῦτοι σοιήσουσιν, ἐὰν ἄρα ταῦτα λέγωσι, τοῦτ΄ εἶναι Λεινον νομίζω. Εἰ γὰρ, ὰ κατά μηδεν' ἄλλον ἔχουσι τρόπον Λεῖξαι Λίκαιον ὑμᾶς ἀφελέσθαι, ταῦτ΄ ἐπὸὶ τῷ τῶν

Sεων ονοματι σοιείν ζητήσουσι, πως ούχ ασε Geolalov έργον και δεινότατον πράξουσι; Χρη γαρ, ώς έμοιγε Λοκεί, σάνθ', έσα τις σράττει τους βεους επιφημίζων, τοιαύτα φαίνεσθαι, οία μπό αν, έτ ανθρώπου σραγθέντα, σοιπρά φανείη. Ότι δ' ουκ έσλι ταυτόν ίερων απέλειαν έχειν, και λειπουργιών, αλλ' ούτοι, το των λειτουργιών ονομα έστι το των ίερων μεταφέροντες, έξασαταν ζητούσι, Λεστίνην αυτον ύμιν έγω σαρέξομαι μαρτυρα. Γράφων γαρ την άρχην Του νόμου, Λεωτίνης είωε, Φησίν, όωως αν οί πλουσιώτατοι λειτουργώσιν, μηθένα άτελη είναι, σλην των ἀρ' Αρμοδίου και Αριστογείτονος. Καίτοι, εί πν ίερων αλέλειαν έχειν ταύλο και λειλουργιών, τι τούλο μαθών σροσέγρα ζεν; ουθέ γαρ τουτοις ατέλεια τῶν γ' ίερων έστι δεδομένη. Ίνα δ' είδητε ότι ταῦτα τοῦτον έχει τον τρόσον, λάβε μοι σρώτον μεν της στηλης τα αντίγραφα, είτα την άρχην τοῦ νόμου τοῦ Λεστίνου. Λέγε.

## ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΛΗΣ.

'Ακούετε τῶν ἀντιγράφων τῆς στήλης, ὧ ἄνδρες 'Αθηναῖοι, ἀλελεῖς αὐλούς εῖναι κελευόνλων, πλην ίερῶν. Λέγε δη την ἀρχην τοῦ νόμου τοῦ Λεωτίνου.

raison dont je parle. En effet, si, n'ayant pas d'autre moven de prouver qu'il soit juste de retirer un privilége, ils cherchent à réussir, sous prétexte de l'intérêt des dieux, n'est-ce pas en même tems une absurdité et une impiété? oui, du moins à ce qu'il me semble; car toute action, faite au nom des dieux, doit être telle que, faite par un homme, elle ne paraisse pas mauvaise. Mais, que les charges, dont plusieurs sont exempts, ne soient pas des fonctions sacrées, et que ce soit vouloir vous induire en erreur que de vous les présenter sous ce titre, j'en appelle au témoignage de Leptine luimême. Voici les premiers mots de sa loi : Afin, dit-il, que les plus riches remplissent les charges publiques, personne ne sera exempt, excepté les descendans d'Harmodius et d'Aristogiton. Or, s'il eût été convaincu que les charges dont plusieurs sont exempts, sont des fonctions sacrées, pourquoi aurait-il ajouté une exception en faveur de ceux qui ne sont pas exempts des fonctions sacrées? Pour confirmer ce que j'avance, greffier, lisez d'abord l'inscription de la colonne, vous lirez ensuite le commencement de la loi de Leptine.

On lit l'inscription de la colonne [55].

Vous entendez, Athéniens, l'inscription de la colonne, qui excepte les fonctions sacrées dans les exemptions qu'on accorde aux descendans d'Harmodius et d'Aristogiton. Lisez maintenant le commencement de la loi de Leptine.

## On lit.

Fort bien; en voilà assez. Après avoir dit, afin que les plus riches remplissent les charges publiques, personne ne sera exempt, il ajoute, excepté les descendans d'Harmodius et d'Aristogiton. Pourquoi ajouter cette clause, si les charges publiques sont des fonctions sacrées [36]? Prétendre qu'ellés soient telles, n'est-ce pas contredire l'inscription de la colonne? Je vous le demande à vous-même, Leptine; de quoi direz-vous que vous exemptez aujourd'hui, ou que nos pères aient exempté ceux que votre loi excepte, puisque vous dites que les charges publiques appartiennent à la religion? Suivant les lois anciennes, ils ne sont pas exempts des contributions pour la guerre, ni des armemens de vaisseaux; ils ne le sont pas non plus des charges publiques, si ces charges sont des fonctions sacrées. Toutefois, il est marqué qu'ils seront exempts; de quoi donc? Serait-ce de la taxe que paient les étrangers domiciliés? car c'est la seule chose qui reste. Non, assurément. Ils sont exempts des charges que chacun remplit à son tour, comme l'annonce l'inscription de la colonne; comme vous-même, Leptine, l'avez déterminé dans votre loi; comme le témoigne le long intervalle de tems qui s'est écoulé, pendant Jequel nul de ceux que vous exceptez, ne fut nommé chorége, et nul autre citoyen nommé ne les attaqua

#### NOMOS.

Καλώς. Κατάθες. Γρά νας, όπως αν οί σλουσιώταλοι λειλουργώσι, μηθέν είναι άτελη, προσέγρα ε, τόλην τῶν ἀφ' Άρμοδίου καὶ Αριστογείτονος. Τίνος είνεκα, είγε το τῶν ίερῶν τέλος ἐστὶ λειτουργείν; Αύτος γαρ ούτωσι ταναντία τη στηλη γεγραφώς, αν ταῦτα λέγη, Φανήσεται. Ήδεως δ' αν έγωγε έροιμην Asorivny, Tivos autois Thy areherav no vuy kalaλιπείν Φήσεις, η έχεινους τόλε δούναι, τας λειλουργίας όταν είναι φῆς ίερῶν. Τῶν μέν γάρ εἰς τον σολεμον σασων είσφορων, και τριηραρχιών, έκ των παλαιών νόμων ούχ είσιν αλελείς των δέ γε λειλουργιών, είπερ είσιντίερων, ουδ' έχουσιν. Αλλά μην γέγρασταί γ', ατελείς αυτους είναι τίνος; η του μετοικίου; τουτο γαρ λοισον ου δησου, άλλα των έγχυχλίων λειτουργιών, ώς ή τε στηλη δηλοί, και συ προσδιώρισας έν τῷ νόμω, καὶ μαρθυρεί Φας ό προθού χρόνος γεγονως, έν ώ, τοσούτω το σληθος όνλι, ούλε φυλή πώποτ' ένεγκειν ετολμησεν ουθεμία ουθένα των άσ εκείνων χορηγον, οὐτ' ένεχθείς αὐθοῖς ἄλλος οὐθείς ἀνθιδοῦναι·
οῖς, οὐκ ἀκουστέον, ἀν έναντία τολμᾶ λέγειν.

"Ετι τοίνυν ἴσως ἐπισύρον λες ἐροῦσιν, ώς Μεγαρεῖς καὶ Μεσσήνιοὶ τινες εἶναι Φάσκοντες, ἔωτειτ ἀτελεῖς εἰσιν, ἀβρόοι παμπληθεῖς ἀνθρωποι, καὶ τινες ἀλλοι Λοῦλοι, καὶ μαστιγίαι, Λυκίδας, καὶ Διονύσιος, ἢ τοιοῦτοὶ τινες ἐξηλεγμένοι.

Υσερ ολ τουλων ωόλ ποιησαλε όλαν ταῦτα λέγωσι, κελεύετε, είσερ άληθη λέγουσι σρος ύμας, τα 4η-Φίσμαλα, εν οίς άλελεις είσιν ούτοι, δειχνύναι. Ου γαρ έστ' ούθεις άλελης παρ ύμιν, όλω μη Ιηφισμα ή νομος δέδωκε την ατέλειαν. Πρόξενοι μένδοι πολλοί δια των σολιτευομένων γεγόνασι σαρ' ύμιν τοιουτοι, ών είς έστιν ο Λυκίδας. Αλλ' έτερον προξενόν έστ' είναι, ή ατελειαν εύς ποθαι. Μη δη σαραγόντων ύμας, μηδ, ότι δούλος ων ό Λυχίδας, και ό Διενύσιος, και τις άλλος ίσως, διά τους μισθού τα τοιαύτα γραφονίας έτοιμως, πρόζενοι γεγόνασι, διά τουθ' έτερους άξίους, και έλευθέρους, και πολλών άγαθών αιτίους, άς έλαβον δικαίως σαρ ύμων δωρεάς, άφελεσθαι ζητούντων. Πώς γαρ ούχι και κατά τοῦτο δεινότατ αν wewovsως ο Xabplas Φavein, εί μη μονον έξαρκεσειε τοῖς τὰ τοιαῦτα σολιτευομένοις τον έκείνου δοῦλον Λυκίδαν σρόξενον ύμετερον σεσοιηκέναι, άλλ' εί καί δια τούτον σαλιν των έκεινω τι δοθέντων αφελοιντο, en justice, pour qu'ils fussent tenus de remplir la charge à sa place. Ne souffrez pas, Athéniens, qu'on yous dise le contraire.

On nous objectera peut-être encore, pour décrier les exemptions, qu'on a gratifié de ce privilége des Messéniens et des Mégariens reconnus tels, qui l'ont obtenu par troupes; de vils esclaves, un Lycidas, un Denys, et d'autres gens semblables.

Je vais vous apprendre le moyen d'éviter la surprise. Quand on yous tiendra ces discours, exigez, pour preuve, que l'on vous montre les décrets où sont consignées ces exemptions. Car personne, chez vous, n'est exempt, que son exemption ne soit consignée dans une loi ou dans un décret. Il est vrai que bien des gens de l'espèce de ceux qu'on nous cite, du nombre desquels est Lycidas, ont obtenu chez vous, par le crédit de vos ministres. le titre d'hôtes publics. Mais il ne faut pas confondre ce titre avec les exemptions; prenez garde de vous y laisser surprendre; et parce qu'un Lycidas, esclave, un Denys, et quelqu'autre peut-être, ont obtenu sans peine le titre d'hôtes publics, grâce à des mercenaires qui le prodiguent pour de l'argent, qu'on ne s'efforce pas de faire révoquer les justes faveurs qu'ont reçues de vous des hommes libres, pour prix des importans services qu'ils vous ont rendus. Eh! Chabrias ne serait-il pas bien à plaindre, si ces orateurs perfides, non contens d'avoir fait de Lycidas, de son esclave, un des hôtes

de votre ville, voulaient encore, à cause de l'esclave, enlever au maître une partie de ce qui lui a été accordé; et cela, sur un exposé faux? En effet, ni Lycidas, ni aucun hôte public, ne jouissent des exemptions, si le peuple ne les a accordées expressément: or, il ne les a pas accordées à ceux qu'on citera; on ne peut le prouver, et ce serait manquer de pudeur, que de le soutenir.

Mais je reviens sur une réflexion, à mon avis, la plus importante de toutes. Quand on passerait à Leptine tout ce qu'il dira pour établir la bonté de sa loi, rien, quoi qu'il arrive, n'effacera jamais la honte qui résultera, pour Athènes, de la confirmation de cette loi; et quelle est cette honte? Nous passerons pour avoir trompé ceux qui nous ont rendu des services. C'est en soi-même une chose honteuse, tout le monde en conviendra; mais voyez combien elle le serait pour vous, plus que pour d'autres. Parmi vos lois les plus estimées, il en est une fort ancienne, qui ordonne de citer en justice et de punir de mort, s'il est convaincu, tout citoyen qui trompera le peuple, avec lequel il aura pris des engagemens. Et vous ne rougirez pas qu'on vous voie faire à vous-mêmes ce que vous punissez de mort dans autrui! Toutefois, on doit éviter, en général, ce qui est honteux et reconnu pour tel, mais sur-tout ce que l'on a condamné authentiquement dans les autres, puisqu'il n'y a pas à balancer si l'on s'abstiendra de ce que soi-même on a déjà και ταῦτ αἰτίαν λέγοντες ψευδή; οὐ γάρ ἐστιν, οὐ σ' οῦτος, οὐτ ἀλλος οὐδεὶς, σερόξενος ὢν, ἀτελής, ὅτω μη Λιαρρήδην ἀλέλειαν ἔδωκεν ὁ Λημος. Τούλοις δ' οὐκ ἔδωκεν, οὐδ ἕξουσιν οῦτοι δεικνύναι, λόγω δ' αν ἀναισχυντωσιν, οὐχὶ καλως σοιήσουσιν.

Ο τοίνον μάλιστα σάντων οίομαι δεῖν ύμᾶς, Θ ανόρες Αθηναιοι, Φυλάξασθαι, τουτ' είπειν έτι βούλομαι. Εί γάρ τις σάνβ, όσα Λεστίνης έρει σερί τοῦ νόμου διθάσκων ύμᾶς ώς καλῶς κεῖται, συγγωρήσειεν άληθη λέγειν αυτον, έν γ' αισχρον ουδ' αν, εί τι γένοιτο, αναιρεθείη, ο συμβησεται διά του νόμου, κυρίου γενομένου, τη πόλει. Τι ούν τουτ' έσι: το Λοκείν έξηπαληκέναι τους άγαθου τι σοιήσαυλας. Όλι μεν τοίνον τοῦλο έν τι τῶν αἰσχρῶν ἐσλί, πάνλας αν ήγουμαι φησαι όσω δ' ύμιν των άλλων αίσχιον, ακούσαθε μου. "Εσθιν ύμιν νόμος αρχαίος, των καλώς δοκούνων έχειν Έαν τις, ύσοσχομενός τι, τον δημον έξαπαθήση, πρίνειν, καν άλώ, θανάθω (ημιούν. Είτ', ούκ αίσχύνεσθ, ὧ άνδρες 'Αθηναίοι, εί, ἐρ' ὧ τοῖς άλλοις βάνατον την (ημίαν έταξατε, τουτ' αυτοί ποιούντες φανήσεσθε; Καί μην, πάντα μεν ευλαβείσθαι δεί σοιείν και τα δοκούντα και όντ' αίσχρα, μαλιστα δε ταυτ', εφ' οίς τοις άλλοις χαλεπώς τις

έχων όραται. Οὐθέ γαρ αμφισθήτησις έτι καταλείσεται το μη ταυτα σοιείν, α σονηρά τις αυτος έκρινεν είναι σρότερον. Έτι τοίνου ύμας κακείνο εὐλαβείσθαι δεί, όσως μηθέν, ών ιδία φυλάξαισθ αν, τούτο δημοσία τοιούν θες Φανήσεσθε. Ύμων τοίνυν ουδ' αν είς ουθέν, ων ιθία τινί θείη, τουτ' άφελοιτο παλιν, άλλ' οὐδ' έσιχειρήσειεν ἄν. μη τοίνυν μηδέ δημοσία τοῦτο σοιήσηθε, άλλα κελευέθε τουθους τους έρουνθας ύσερ του νόμου, εί τινα των εύρημένων την δωρεαν ανάξιον είναι φασιν, ή, μη σεσοιημότα εφ' οίς εύρετο, έχειν, η άλλο ότιοῦν έγκαλοῦσί τινι, γραφεσθαι καλά τον νόμον, δν σαρεισφερομεν νου ήμεις, η θένλων ήμων, ώσωτερ έγγυώμεθα καί φαμέν Βήσειν, ή Βέντας αύτους, όταν σρώτον γένωνται νομοθέται. Έστι δ' έκαστω τις αύτων, ώς έρικεν, έχθρος, τω μέν Διοφαντος, τῷ δ' Εὐ ζουλος, τῷ δ' ἴσως ἀλλος τις. Ει δέ τοῦτο Φευξονται, καὶ μη έθελησουσι ποιείν, σκοπείτε, ω άνορες Αθηναίοι, εί καλως ύμιν έχει, ά του-Tous Enaolos onvei Tous ex Osous apaisou pevos oppivai, ταυθ' ύμας τους εύεργετας αφηρημένους φαίνεσθαι, nai rous en Ti memoinnotas upas, ois oudeis av έγκαλέσαι, νόμω τα δοθέντ' απολωλεκέναι δί ύμων άθροους, παρον, εί τις άρ έστιν αναξιος, είς η δυο, ή πλείους, γραφή δια τούτων ταύτο τούτο παθείν, κατ' ανδρα κριθέντας. Έγω μέν γαρ ούχ ύσολαμ-

jugé mauvais. Vous devez aussi prendre garde de vous permettre, comme hommes publics, des actions que vous ne voudriez pas faire comme particuliers. Il n'est aucun de vous qui, en son propre nom, voulût ravir à un autre ce que lui-même lui aurait donné : ne le faites donc pas au nom de la ville. Enjoignez aux défenseurs de la loi, s'ils prétendent que quelqu'un de ceux qui ont obtenu les exemptions, n'en est pas digne, ou parce qu'il n'a pas rendu les services pour lesquels il les a obtenues, ou parce qu'ils ont contre lui quelque autre sujet de plainte; enjoignez-leur de l'accuser en vertu de la loi que nous mettons à la place de celle de Leptine, et qui sera portée, ou par nous, qui le promettons, qui nous y engageons, ou par euxmêmes, dès qu'il y aura des nomothètes de nommés. Chacun d'eux, sans doute, a quelque ennemi dans Athènes, Diophante, Eubulus ou quelque autre. S'ils craignent d'intenter une accusation, conviendrait-il que des priviléges, dont les partisans de la loi craindraient de dépouiller leurs ennemis par des voies juridiques, on vous les vît ôter à ceux qui vous ont servis avec zèle? Conviendraitil que vos bienfaiteurs fussent tous ensemble, en vertu d'une loi, dépouillés, par vous-mêmes, des grâces qu'ils ont reçues de vous; lorsque les défenseurs de cette loi peuvent, s'ils trouvent un ou deux particuliers, ou même davantage, qui soient indignes de vos grâces, les leur faire ôter, en les

112

citant, chacun à part, devant les tribunaux? Pour moi, je pense que ce qu'ils demandent de vous ne serait ni juste, ni digne de la république, ce qui est le point essentiel.

N'oubliez pas non plus cette raison, que vous avez dû examiner si les personnes méritaient vos faveurs, lorsque vous les leur avez données sans qu'aucun de nos adversaires s'y opposât; mais qu'à présent vous ne devez pas révoquer ces mêmes faveurs, à moins que ceux que vous en avez gratifiés ne vous aient causé depuis quelque dommage. Si on leur en fait le reproche, outre qu'on ne pourra le prouver, il fallait qu'on les sît punir sur-le-champ. Si, sans avoir rien à leur reprocher, vous confirmez la loi, vous paraîtrez avoir aboli les exemptions, moins par haine du crime que par un sentiment d'envie. Mais s'il faut éviter tout vice bas et honteux, quel qu'il puisse être, on doit s'interdire celui-ci plus que tout autre. Pourquoi? c'est que l'envie est la marque certaine d'un mauvais cœur, et que l'envieux ne peut rien alléguer qui l'excuse. Ajoutons qu'il n'est pas de vice dont soit plus éloignée notre ville, qui, en général, abhorre tout ce qui sent la bassesse. En voici des preuves convaincantes. Vous êtes les seuls de tous les Grecs qui honoriez, d'une sépulture publique, les citoyens morts à la guerre, les seuls qui célébriez leurs exploits et leur bravoure dans des éloges funèbres : usage vraiment digne d'un

Cάνω ταῦτα καλῶς ἔχειν, οὐθε γ' άξίως ύμῶν· σκοπῶ Λε καὶ τοῦτο.

Και μην ουδ εκείνου γε αποστατέον του λόγου, ότι της μεν άξιας τότε, ότε έδωκαμεν, την έξετασιν ην δικαιον λαμβάνειν, ότε τουτων ουθείς αντείσε. μετά ταῦτα δ' εάν, εί τι μη πεπονθατε ύτο αυτών ύσθερον κακόν. Εί δ' ούτοι τοῦτο Φήσουσι (δείξαι μέν γαρ ούχ έξουσι), δει κεκολασμένους αυτούς σαρ αύτα ταδικήματα Φαίνεσθαι εί δε, μηθενός όντος τοιούτου, τον νόμον σοιήσετε χύριον, δόξετε Φθονήσαντες, ουχί σονηρούς λαβοντες, άφηρησθαι. Έστι Λε σάντα μεν, ως έσος είσειν, όσα έστι, τα όνειδη Φευκτέον, τοῦτο δε σάντων μάλιστα, ω άνδρες Αθηναΐοι. Διά τί; όλι πανλαπασι φύσεως κακίας σημείον έστιν ο φθόνος, κλ ούκ έχει σρόφασιν, δί ήν αν τύχοι συγγνώμης ό τοῦτο πεωουθώς εἶτα, καὶ οὐθέν ἐστιν όνειδος, ότου σορρωτέρω έττιν ή σόλις ήμων, ή του Φθονερά δοκείν είναι, πάνθων άπεχουσα των αίσχρων. Τεκμήρια δ' ήλικα τούτου, θεωρήσατε. Πρώτον μεν γαρ μόνοι των πανθων ανθρώπων έπι τοῖς τελευθήσασι δημοσία τας ταφάς ποιείσθε, και λόγους έπιταφίους, έν οίς κοσμείτε τα των αγαθών ανορών έργα. καίτοι τοῦτ' έστι το έσιτηθευμα ζηλούντων άρετην,

ού τοις έσει ταυτη τιμωμένοις φθονούντων είτα μεγίστας δίδοτε έκ σαντός του χρόνου δωρεάς τοις τους γυμνικούς άγωνας νικώσι, τους στεφανίτας, ή ούγ, ότι τη φύσει τουτων όλιγοις μετεστιν, εφθονήσατε τοῖς έγουσιν, ουδ' έλαττους ένειματε τας τιμάς δια ταῦτα τρος δε τουτοις τοιουτοις ουσιν, ουθείς σωσο ο ε την πόλιν ήμων ευ ποιων δοκεί νικησαι, τοσαύλας ύπερβολάς των δωρεών, αίς άνθευποιεί, παρέσχηθαι. "Εστι τοίνυν άπαντα ταῦτα, ὧ άνδρες 'Αθηναίοι, δικαιοσύνης, άρετης, μεγαλοψυχίας έπιδείγματα. Μή τοίνου, δι ά σάλαι σαρά σάντα τον χρονον ή πόλις εύθοξεί, ταῦτ' ἀνέληθε νῦν' μηθ', ίνα Λεπθίνης ίδια τισίν, οίς ανδώς έχει, έπηρεαση, της σολεως αφέλησθε και ύμων αύτων, ην δια σαντός αεί του γρόνου δόξαν κέκτησθε καλήν μηδ ύσολαμβάνετε είναι τον άγωνα τονδε ύστερ άλλου τινός, η του της πολεως αξιώματος, σοτερον αυτό δει σών είναι και όμοιον τῷ σροθέρω, ἡ μεθεσθαναι και λελυμανθαι.

Πολλά δε θαυμάζων Λεπτίνου κατά τον νόμον, έν μάλιστα τεθαύμακα σάντων, εί εκεῖνο ηγνόηκεν, ότι, ώσπερ αν, εί τις μεγάλας τας τιμωρίας των άδικημάτων τάττοι, οὐκ αν αὐτός γε άδικεῖν σαρεσκευάσθαι δόξαι, οὐτως, αν τις άναιρη τας τιμάς

peuple rempli d'estime pour le mérite; incapable de lui envier ses récompenses. De plus, vous comblâtes toujours de distinctions les vainqueurs dans les combats gymniques [57]; et, parce qu'il est trèspeu d'hommes qui peuvent obtenir ces distinctions, vous n'y portez pas envie, vous n'en retranchez rien. Notre ville, en un mot, ne se laissa jamais surpasser en bienfaits; et les témoignages de sa reconnaissance furent toujours au-dessus des services : ce qui annonce de l'équité, de la vertu, de la générosité. N'enlevez donc pas aujourd'hui à notre ville une gloire qui l'a distinguée dans tous les siècles; et pour vous prêter au ressentiment de Leptine, qui voudrait dépouiller d'une faveur quelques ennemis particuliers, n'allez pas vous ôter à vous-mêmes la réputation d'honneur dont vous avez joui dans tous les tems. Croyez qu'il ne s'agit pas moins ici que de la dignité d'Athènes; que vous allez décider si cette dignité subsistera et sera conservée pure, ou si nous la verrons altérée et entièrement perdue.

Plusieurs choses me surprennent dans la loi de Leptine; mais il en est une sur-tout qui m'étonne. A-t-il ignoré que, si celui qui établit des peines sévères contre les crimes, paraît lui-même éloigné d'en commettre, celui-là aussi, qui veut abolir les récompenses des services, se montre lui-même peu disposé à servir sa patrie? S'il l'a ignoré, comme cela pourrait être, il le fera voir bientôt, en vous

laissant abolir une loi sur la nature de laquelle il se sera trompé. Si, persistant à la défendre, il s'efforce de la faire admettre, je n'attaquerai pas son motif, mais je ne pourrai louer sa conduite. Ainsi, Leptine, ne mettez pas tant de chaleur pour obtenir un succès, qui ne tournerait, ni à votre gloire, ni à l'honneur de ceux que vous auriez persuadés, sur-tout puisque vous ne courez plus aucun risque. Car, sachez, Athéniens, que, quand l'auteur de la loi en était encore responsable, il fut accusé par Bathippe, père d'Aphepsion. Bathippe étant mort, le tems du jugement est passé, et, conséquemment, il n'est plus question aujourd'hui que de la loi; son auteur est à l'abri de toute recherche. J'apprends, Leptine, que, vous prévalant de cet avantage, vous dites que de trois accusateurs [38] qui ont précédé Ctésippe, aucun n'a persisté dans ses. poursuites. Si par-là vous prétendez les blâmer de ce qu'ils ne vous ont pas exposé aux risques d'une condamnation, de tels risques ont donc pour vous bien des charmes. Si vous en faites une preuve de la justice de vos demandes, vous raisonnez bien mal. Votre loi en vaudra-t-elle donc mieux, parce qu'un de vos accusateurs est mort avant le jugement, que vous en avez engagé un autre à se désister, ou qu'un autre a usé de collusion? Il n'est pas même honnête de recourir à de telles défenses.

On a choisi, pour avocats de la loi [59], des hommes fort éloquens, sans doute; Léodamas,

των ευεργεσιών, ουθέν αυτός σοιείν άγαθον σαρεσκευασθαι Λόξει. Εί μέν τοίνυν ήγνοησε ταῦτα (γένοιλο γαρ αν κ τοῦτο) αύλικα δηλώσει συγχωρήσεται γαρ ύμιν λύσαι, σερί ών αυτος ήμαρτεν εί δέ φανήσεται σπουδάζων ή ύσερδιατεινόμενος κύριον σοιησαι τον νόμον, έχω μεν ουχ έχω σως επαινέσω, ψέγειν δ' οὐ βούλομαι. Μηθέν οὖν Φιλονείκει, Λεπίίνη, μηθε βιάζου τοιουτον μηθεν, δι' ου μητ' αυτος δόξεις είναι βελτίων, μηθ' οί πεισθέντες σοι, άλλως τε καί γεγενημένου σοι τοῦ ἀγῶνος ἀκινδύνου. Διὰ γὰρ τὸ τελευτήσαι Βαθισσον, τον τουτουί πατέρα Αφελίωνος, ος αύτον έτ όντα ύπευθυνου έγρα ψατο, έξηλθου οί της κρίσεως χρόνοι και νύν σερί αυτού του νόμου πας έστιν ό λόγος, τουτα δ' ουθείς έστι κινουνος. Καίτοι, και τοῦτ' ακούω σε λέγειν, ώς άρα τρεῖς σέ τινες γραλαμενοι, σρότεροι τουδε, ούκ έσεξηλθον. Εί μεν οῦν έγκαλῶν αὐτοῖς λέγεις, ὅτι σε οὐ κατέστησαν είς κίνδυνον, Φιλοκινδυνότατος εί σαντων ανθρώπων εί δε τεκμηριον σοιή του τα δίκαια είρηκέναι, λίαν εύηθες ποιείς τι γαρ είνεκα τού Του Βελλίων έσθό νομος, εί τις η τετελεύτηκε τῶν γραλαμένων, πρίν είσελθείν, ή πεισθείς ύπο σου διεγράψατο, ή κ όλως ύσο σου σαρεσκευάσθη; άλλα ταῦτα μέν οὐδὲ λέγειν καλόν.

"Ηρηνται δε τῷ νόμῷ σύνδικοι, ἡ μάλισθ' οί δεινοί

λέγειν ανόρες, Λεωθάμας Αχαρνεύς, και Αριστοφών Αζηνιεύς, και Κηφισόθοτος έκ Κεραμέων, ή Δεινίας Έρχιεύς. Α Γη πρός τούθους ύπολαμβάνοιτ αν είκότως, ακούσατε, και σκοπείτε αν ύμιν Γίκαια φαίνηται.

Πρῶτον μέν, σρος Λεωδαμαντα. Ουτος έγρα φατο την Χαβρίου δωρεαν, έν ή τουτ ένεστι, το της άτε-λείας τῶν ἐκείνω τι δοθέν Ιων, κὸ, προς ύμας εἰσελθων, ήττηθη. Οἱ νόμοι δε οὐκ ἐῶσι δὶς προς τον αὐθον ὑπερ τῶν αὐτῶν, οὐτε δίκας, οὐτ εὐθυνας, οὐτε διαδικασίαν, οὐτ ἀλλο τοιοῦτον οὐδεν εἶναι. Χωρίς δε τούτων, ἀτοσώτατον ἀν σάντων συμβαίη, εἰ τότε μέν τὰ Χαβρίου σαρ ὑμῖν ἔργα μεῖζον ἴσχυε τῶν Λεωδάμαντος λόγων ἐσειδη δε ταῦτά τε ὑπάρχει, καὶ τὰ τῶν ἀλλων εὐεργετῶν προσγέγονε, τηνικαῦτα σύμσαντα ταῦτα ἀσθενέστερα τῶν τούτου λόγων γίγνοιτο.

Καὶ μην σρός γε Αριστοφώντα πολλα ὰ δίκαια ἀν ἔχειν εἰπεῖν οἴομαι. Οὖτος εὐρετο την δωρεαν παρ ὑμῖν, ἐν ἡ τςῦτ΄ ἐνην. Καὶ οὐ τοῦτ΄ ἐπιτιμῶ· Λεῖ γαρ ἐφ΄ ὑμῖν εἶναι Λιδόναι τὰ ὑμέτερ΄ αὐτῶν οἷς ὰν βουλησθε. ᾿Αλλ΄ ἐκεῖνο γε οὐχὶ Λίκαιον εἶναι φημι, τὸ, ὅτε μὲν τοὐτῷ ταῦτ΄ ἔμελλεν ὑσσρξειν λαβόντι, μηθὲν ήγεῖσθαι Λεινὸν, ἐσειδη Λ΄ ἐτέροις Λέδοται, τηνικαῦτ΄ ἀγανακτεῖν, καὶ σείθειν ὑμᾶς ἀφελέσθαι. Καὶ μην

Aristophon, Céphisodote et Dinias. Ecoutez, Athéniens, ce que vous pourriez dire à chacun d'eux, et voyez si mes réflexions sont justes.

Et d'abord, Léodamas a déjà attaqué juridiquement les récompenses que Chabrias avait obtenues, et dont les exemptions faisaient partie; il a comparu devant vous et perdu sa cause. Or, les lois ne permettent pas au même homme de porter deux fois la même affaire, de quelque nature qu'elle soit, devant les mêmes tribunaux. Ajoutez qu'il serait contre toute raison que les services de Chabrias ayant alors prévalu dans vos esprits sur les discours de Léodamas, maintenant qu'aux services de ce grand homme se joignent ceux de beaucoup d'autres, tous ensemble fissent moins d'impression sur vous que les discours du même Léodamas.

Pour ce qui est d'Aristophon, je crois aussi n'avoir rien que de raisonnable à lui dire. Il a obtenu de vous des faveurs dans lesquelles sont comprises les exemptions. Je ne le trouve pas mauvais; il faut que vous soyez maîtres d'accorder vos grâces à qui vous voulez; mais je dis que lui-même, n'ayant pas trouvé injuste auparavant qu'on lui accordât un privilége, ne doit pas être fâché à présent qu'on l'accorde à d'autres, ni vous engager à les en dépouiller. C'est lui, d'ailleurs, qui a proposé de rendre à Gélarque cinq talens qu'il avait prêtés, disait-il, à ceux du peuple qui s'étaient réfugiés au Pirée: et il avait raison de le proposer.

Mais, Aristophon, vous qui avez fait rendre ce qui avait été donné sans témoins, parce qu'on disait l'avoir donné au peuple, ne nous exhortez pas à supprimer les grâces accordées par le peuple lui-même, dont tout le monde est instruit, qu'attestent des inscriptions placées dans des temples; et après nous avoir conseillé de rendre ce qui était dû par le peuple, ne nous conseillez pas de retirer ce qu'on a reçu du peuple.

Quant à Céphisodote, voici seulement ce que je dis. Il ne cède en éloquence à aucun orateur; mais il serait bien plus beau d'employer ce talent à poursuivre ceux qui vous causent des torts, qu'à faire tort à ceux qui vous rendent des services. Ce sont les méchans qui nuisent à l'état, qu'il faut attaquer, et non les bons qui le servent.

Dinias parlera peut-être des galères qu'il a équipées, et des charges publiques qu'il a remplies. Pour moi, si Dinias a bien servi la république, comme j'en suis persuadé, je l'exhorterais plutôt à demander pour lui-même des récompenses, que de vous conseiller de retirer à d'autres celles que vous leur avez accordées. Oui, il est beaucoup plus honnête de demander soi-même des grâces pour les services qu'on a rendus, que d'envier à d'autres celles que leurs services leur ont fait obtenir. καί Γελάρχω σέντε τάλαντα άσοδοῦναι γέγραφεν οῦτος, ώς σαρασχόντι τοῖς έν Πειραιεῖ τοῦ Λήμου καὶ καλῶς ἐποιει. Μή τοίνυν, ά μεν ἢν άμαρτυρα, ταῦτ ἐσιὶ τῆ τοῦ Λήμου σροφάσει Λιὰ σοῦ δεδόσθω ῶν Λ' αὐτὸς ὁ Λῆμος μαρτυρίας ἔστησεν, ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναγράψας, καὶ σάντες συνίσασι, ταῦτ ἀφελέσθαι σαραίνει μηδ ὁ αὐτὸς φαίνου, τὰ τ' ὁφειλόμενα ὡς ἀποδοῦναι Λεῖ γράφων, καὶ, ά τις σαρὰ τοῦ Λήμου κεκόμισται, ταῦτ ἀφελέσθαι σαραινῶν.

Καὶ μην πρός γε Κηφισόδοτον τοσοῦτ ἀν εἰποιμι οῦτός ἐστιν οὐδενος ἦττον, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, τῶν λέγοντων δεινός εἰπεῖν. Πολύ τοίνυν κάλλιον τῷ δεινότητι ταύτη χρῆσθαι ἐπὶ τὸ τους ἀδικοῦντας ὑμᾶς κολάζειν, ἢ τους ἀγαθοῦ τινός αἰτίους ἀδικεῖν. Εἰ γάρ ἀπεχθάνεσθαὶ τισι δεῖ, τοῖς ἀδικοῦσι τον δῆμον, οὐχὶ τοῖς ἀγαθόν τι ποιοῦσιν, ἔγωγε νομίζω δεῖν.

Προς τοίνυν Δεινίαν. Οῦτος ἴσως ἐρεῖ τριηραρχίας αὐτοῦ καὶ λειτουργίας. Ἐγω δ', εἰ πολλοῦ τῆ πόλει Δεινίας άξιον αὐτον σαρέσχηκεν, ώς ἔμοιγε δοκεῖ, νη τοὺς θεοὺς, μᾶλλον ἀν σαραινέσαιμι αὐτῷ τινὰ τιμην ύμᾶς άξιοῦν δοῦναι, ἢ τὰς ἐτέρρις σρότερον δοθείσας ἀφελέσθαι κελεύειν. Πολύ γὰρ βελτίονος ἀνδρός ἐστιν, ἐφ' οῖς αὐτός εὖ σεσοίηκεν, άξιοῦν τιμᾶσθαι, ἢ, ἐφ' οῖς ἔτεροι σοιησαντες ἔτιμηθησαν, φθονεῖν.

"Ο Γε Γή μεγιστον άσσντων, καὶ κοινον ὑπάρχει κατά σάντων τῶν συνδίκων τούτων σολλάκις είς καστος σρότερον τισι πράγμασι σύνδικος γεγονεν εστι Γε καὶ μάλ εχων νομος ὑμῖν καλῶς, οὐκ ἐσὶ τούτοις τεθείς, ἀλλ ἴνα μή το πρᾶγμα ώσσερ εργασία τισὶν ἢ καὶ συκοφαντία, Μή εξείναι, χειροτονηθεντα ὑπό τοῦ Γήμου, πλέον ἢ ἄπαξ συνδικῆσαι τους Γε συνεροῦντας νόμω, καὶ Γιδάζοντας ὑμᾶς ὡς εσιτήδειος ἐστιν, αὐτοὺς τοῖς ὑσάρχουσι νόμοις Γεῖ σειθομένους φαίνεσθαι εί Γε μή, γελοῖον, νόμω μεν συνδικεῖν, νόμον δ' αὐλοὺς σαραβαίνειν έλερον. Ανάγνωθι λαβων τον νόμον αὐτοῖς, ὁν λέγω.

### ΝΟΜΟΣ.

Οὖτος, ω ἀνορες Αθηναῖοι, ὰ παλαιός ἐσθ' ὁ νόμος, καὶ καλώς ἔχων, ὁν, ἐὰν σωφρονῶσι, φυλάξονται σαραβαίνειν οὖτοι.

Έγω ο', ε' ι μικρά προς ύμας είπων, καλαβήσομαι. Εσ ι γάρ, ω άνορες Αθηναίοι, πάνλας μεν τους νόμους ύμιν, ως εγω νομίζω, σπουθασθέον ως κάλλιστ έχειν, μάλιστα δε τούτους, δι ων ή μικράν ή μεγάλην έστ είναι την σολιν. Είσι δ' οῦτοι τίνες; οί τε τοῖς άγαθον τι ποιοῦσι τὰς τιμάς διθόντες, καὶ οί τοῖς τάναντία πράττουσι τὰς τιμωρίας. Εί γάρ άπαντες,

Mais ce qu'il y a de plus fort, et ce qui les regarde tous, chacun d'eux a déjà été nommé plusieurs fois à la fonction qu'il remplit aujourd'hui: or, en vertu d'une loi très-sage qui a été portée, non pour des hommes tels que ceux dont je parle, mais pour empêcher certaines gens de faire servir cette fonction à la cupidité ou à l'imposture, on ne peut être nommé plus d'une fois, par le peuple, avocat d'une loi. Des hommes qui ont entrepris de défendre la loi de Leptine, et de prouver qu'elle est utile, doivent se montrer eux-mêmes fidèles aux lois reçues. Sinon, il serait ridicule de parler pour la défense d'une loi, tandis qu'ils en violeraient une autre. Greffier, prenez la loi dont je parle, et faites-en lecture.

# On lit la loi.

Cette loi, Athéniens, est ancienne, elle est fort sage; et si nos adversaires sont raisonnables, ils craindront de l'enfreindre.

Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, et je finis. Vous devez travailler à rendre vos lois aussi parfaites qu'il est possible, mais sur-tout celles d'où dépend l'agrandissement ou la décadence d'un état. Et quelles sont ces lois? celles qui fixent les peines et les récompenses. Car, si tous les citoyens sont détournés de nuire à la patrie par la crainte des peines que les lois infligent au crime, et s'ils sont tous excités à la servir par le désir des récom-

penses qu'elles promettent à la vertu, qu'est-ce qui empêchera qu'Athènes ne soit très-florissante, que tous les citoyens ne soient vertueux, et qu'il n'y ait plus de méchans?

La loi de Leptine, ô Athéniens, vous fait tort, non-seulement parce qu'en abolissant le prix des services rendus à l'état, elle prive de tout avantage le zèle patriotique, mais encore parce qu'elle vous fait passer pour des hommes injustes et cruels. Vous savez, sans doute, que ceux mêmes qui se sont rendus coupables envers vous des plus grands crimes, n'encourent qu'une seule peine, en vertu de la loi qui dit, expressément, qu'on ne pourra infliger plus d'une peine dans un tribunal, et qui, permettant aux juges de choisir entre la peine pécuniaire et la peine afflictive, leur défend d'infliger l'une et l'autre. Leptine ne s'est pas renfermé dans de telles bornes : Celui, dit-il, qui demandera la récompense de ses services, sera diffamé et ses biens confisqués. Voilà deux peines. On pourra, ajoute-t-il, le dénoncer et le conduire en prison; et, s'il est convaincu, il encourra la peine établie contre ceux qui exercent une magistrature, quoique débiteurs du trésor, c'est-à-dire, la mort; car c'est la punition de ce délit. Voilà donc trois peines. Mais n'est-il pas triste, n'est-il pas affreux, qu'on soit puni chez vous avec plus de rigueur, pour demander la récompense de ses services que pour avoir commis les délits les plus graves?

ώς άληθώς τας έν τοις νόμοις ζημίας Φοβοίμενοι, τοῦ κακόν τι ποιείν άποσταιεν, κ πάντες, τας έπι ταις εὐεργεσίαις δωρεάς ζηλώταντες, ά χρη σράττειν σροέλοιντο, τι κωλύει μεγίστην είναι την σόλιν, και σάντας χρηστούς, και μηδέν είναι πονηρόν;

Ο τοίνυν νόμος ούτος ο Λεπτίνου ου μόνον, & άνθρες Αθηναΐοι, τοῦτ άδικεῖ, ὅτι, τας τιμας αναιρών τῶν εὐεργετῶν, ἀχρεῖον τὴν ἐπιείκειαν τοῖς φιλοτιμεῖσθαι βουλομένοις καθίστησιν, άλλ' ότι κ παρανομίας δόξαν αίσχίστην τη πόλει καταλείπει. Ίστε γάρ δήπου τοῦθ', ό'λι τῶν τὰ δεινόλαθ' ύμᾶς ἀδικουνλων έν έκαστω τίμημ ύσαρχει διά τον νόμον, ος διαρρήθην λέγει, Μηθέν ώς χρη τίμημα ύσαρχειν έσι κρίσει πλέον η έν, όπό Γερον αν το δικασ Πηριον τιμήση, παθείν η αποτίσαι αμφότερα δε μη έξεστω. Αλλ' ούχ ούτος έχρησατο τούτω τω μέτρω άλλ, έαν τις awailnon χαριν ύμας, άλιμος έσλω, φησί, κ ή ούσια δημοσία έστω δύο τιμήματα ταύτα είναι δέ καί ένθείξεις και άπαγωγάς έαν δ' άλῶ, ἔνοχος ἔστω τῷ νομῷ ος κεῖται, ἐάν τις οφείλων ἀρχη τῷ δημοσίῷ. Βάνατον λέγει τοῦτο γάρ ἔστ' ἐπ' ἐκείνω τὸ ἐωιτίμιον ουκούν τρία τιμηματά ταύτα. Πώς ούν ου σχέτλιον και δεινον, ω άνδρες Αθηναΐοι, εί χαλεπώτερου είναι δοξει παρ' ύμιν χαριν εύ σοικσαντα απαιλείν, η τα δεινότατα έργαζόμενον ληφθηναι;

Αίσχρος, ω ανόρες Αθηναΐοι, κ κακώς έχων ο νόμος. καί όμοιος φθονώ τινί και φιλονεικία και το λοισον έω. Τοιούτοις δέ τισι σροσέρικεν ο γράφων χρησθαι. ύμιν δ' ούχι πρέπει τα τοιαύλα μιμείσθαι, ούδ' ανάξια φαίνεσθαι φρονούντας ύμων αυτών. Φέρε γάρ, σρος Διος, τι μάλιστ' αν απευξαιμέθα σάντες, και τι μάλιστ' εν άσασι διεσπουδασται τοῖς νόμοις; όπως μη γενησονται οί περί άλληλους Φόνοι, περί ών έξαίρετος ή βουλή φύλαξ ή έν Αρείω Πάγω τέταπται. Έν τοίνυν τοῖς σερί τούτων νόμοις ὁ Δράκων φοβερον κατασκευάζων και δεινον το τινα αυτόχειρα άλλον άλλου γίγνεσθαι, και γράφων χερνίζων είργεσθαι τον ανθροφόνον, σπονθών, πρατήρων, ίερων, αγοράς. πάντα τάλλα διελθών, δίς μαλιστ' άν τινας ώςτο έπισχεῖν τοῦ τοιοῦτόν τι ποιεῖν, όμως ούκ ἀφείλετο την του δικαίου τάξιν, άλλ' έθηκεν, έρ' οις έξειναι αποκτιννύναι καν ούτω τις δράση, καθαρον διώρισεν είναι. Είτ άποκτείναι μεν δικαίως, έν γε τοίς παρ' ύμιν νόμοις, έξεσται χάριν δ' άσαιτε.ν, ούτε δικαίως, ούθ' όπωσουν, διά τον τούτου νόμον; μηθαμώς, ῶ ἀνόρες Αθηναίοι. Μη βούλεσθε δοκείν πλείω πεποιησθαι στουδήν, όσως μηθενί των εθ τι τοιούντων ύμας χάριν έξεσται κομίσασθαι, η όσους μηθείς

La loi que j'attaque, est donc honteuse, mauvaise, et semble partir d'un principe d'envie et de jalousie : je ne dis rien de plus. On croirait que son auteur n'était pas tout-à-fait exempt de ces passions. Il ne vous conviendrait pas de l'imiter, ni de montrer des sentimens peu conformes à votre douceur naturelle. Je vous le demande, Athéniens: qu'est - ce que nous abhorrons le plus? qu'est - ce que toutes les lois ont principalement cherché à prévenir? Ce sont les meurtres. Nous avons dans l'aréopage un tribunal auguste, établi particulièrement pour en faire la recherche. Dracon qui, dans ses lois sur le meurtre, voulant inspirer pour l'homicide la plus vive horreur, ordonne que le meurtrier sera exclu des temples, des purifications, des libations, des repas communs, de la place publique, qui enfin énonce tout ce qu'il croit le plus capable de détourner d'un pareil attentat; Dracon, dis-je, bien éloigné de confondre le crime avec l'innocence, a déterminé les cas où il serait permis de tuer un homme, a déclaré innocent quiconque l'aurait tué dans certains cas. Il sera donc quelquefois permis, par vos lois, de tuer un homme; et il ne sera jamais permis, par la loi de Leptine, de demander la récompense de ses services! Qu'il ne soit pas dit, ô Athéniens, que vous ayez eu plus d'attention et plus d'empressement pour empêcher ceux qui vous ont bien servis, de recevoir leur récompense, que pour prévenir les meurtres dans votre ville. Rappelez-vous les conjonctures où vous témoignâtes votre reconnaissance par le privilége des exemptions; rappelez-vous la colonne de Démophante [40], dont Phormion vous a parlé, sur laquelle est gravé le serment que vous fîtes, d'accorder à quiconque mourrait pour la démocratie, les mêmes récompenses qu'à Harmodius et à Aristogiton; rappelez-vous cette colonne, et rejetez une loi que vous ne pouvez recevoir sans vous rendre coupables de parjure.

Ajoutez encore cette réflexion à toutes les autres: il n'est pas possible qu'une loi soit bonne, si elle ne statue de la même manière pour le passé et pour l'avenir. Personne, dit la loi de Leptine, ne sera exempt, excepté les descendans d'Harmodius et d'Aristogiton. Fort bien. Par la suite, ajoute-t-elle, on ne pourra accorder les exemptions. Quoi, Leptine, pas même s'il se trouvait des citoyens dans le cas de ceux que vous exceptez! Si vous approuvez ce qui a été fait pour des services déjà rendus, pourquoi ne pas songer à ceux qu'on peut rendre? Nous sommes bien éloignés, dira-t-on, de nous retrouver dans de pareilles conjonctures. Eh! puissent-elles ne jamais revenir! mais, étant hommes, nous devons prendre garde de témoigner par nos discours et par nos lois une sécurité qui attire sur nous le courroux du ciel. Espérons un sort prospère, et demandons-le auxφόνος έν τῆ πόλει γενήσε αι άλλ', άναμνησθέν ες τῶν καιρῶν, σαρ' οὐς εῦ σεπονθότες εῦ σεσοιήκατε τοὺς εὐρομένους, και τῆς Δημοφάντου στήλης, σερί ῆς εἶπε Φορμίων, ἐν ῆ γέγραπ αι και όμωμοσ αι, "Αν τις άμυνων τι σάθη τῆ δημοκρατία, τὰς αὐτὰς δωσειν δωρεὰς, άσσερ 'Αρμοδίω και 'Αριστογείτονι, καταψηφίσασθε τοῦ νόμου. Οὐ γὰρ ἔνεστ' εὐορκεῖν, εἰ μη τοῦτο σοιήσετε.

Παρά στάντα δε ταῦτα, έκεῖνο έτι ακούσατέ μου. Ούκ ενι τοῦτον έχειν καλῶς τον νομον, ος σερί των παρεληλυθότων ή μελλόντων ου ταυτά λέγει μηθέν είναι Φησίν άτελη, σελήν των άφ' Αρμοδίου και 'Αριστογείτονος (καλώς), μηθέ το λοιπον έξειναι δουναι. μηδ' αν τοιουτοί τινες γένωνται, Λεπτίνη; εί τα προτοῦ ου κατεμέμφου, τί; μη και τα μέλλοντ ήδεις: όλι, νη Δία, πόρρω του τι τοιούλον έλπίζειν νύν έσμεν. και είημεν γ', ω άνορες 'Αθηναιοι! 'Αλλά γρη γε, ανθρώπους όντας, τοιαύτα και λέγειν και νομοθετείν. οίς μηθείς αν νεμεσήσαι, και τάγαθα μεν προσθοκαν. και τοις θεοις εύχεσθαι διούναι, πάντα δ' άνθρωπινα ηγείσθαι. Ούθε γαρ αν Λακεθαιμόνιοί σοτ ήλπισαν είς τοιαύτα πράγματ ἀφίξεσθαι, ούθε γ' ίσως Συρακούσιοι τοπάλαι δημοκρατούμενοι, και Φόρους

Καρχηθονίους σραττόμενοι, καὶ σάντων τῶν σερὶ αὐτοὺς ἀρχοντες, καὶ ναυμαχία νενικηκότες ήμᾶς, ὑφ΄ ένος γραμματέως, ὁς ὑσηρέτης ἢν, ὡς φασι, τυραννηθήσεσθαι οὐθέ γ' ὁ νῦν ὡν Διονύσιος ἤλσισεν ἀν σοτ' ἴσως, σλοίω σθρογγύλω κὰ σθραθιώθαις ὁλίγοις Δίωνα ἐλθόντα ἐσ' αὐτὸν ἐκβαλεῖν τὸν τριήρεις πολλας, καὶ ξένους, καὶ σόλεις κεκτημένον. ᾿Αλλ', οἷμαι, τὸ μέλλον ἀθηλον πάσιν ἀνθρώσοις, κὰ μικροὶ καιροὶ μεγάλων πραγμάτων αἴτιοι γίγνονται. Διὰ δεῖ μετριάζειν ἐν ταῖς εὐπραξίαις, καὶ προορωμένους τὸ μέλλον φαίνεσθαι.

Πολλά δ' ἄν τις ἔχοι λέγειν ἔτι καὶ διεξιέναι, περὶ τοῦ μηθαμῆ, μηθὲ καθ έν, τοῦτον ἔχειν καλῶς τον νόμον, μηθὲ συμφέρειν ὑμῖν ἀλλ', ἵν ἐν κεφαλαίφ τοῦτο μαθητε, καγω παυσωμαι λέγων, ώδὶ σοιήσατε. Σκέψασθε παράλληλα, καὶ λογίσασθε σερός ὑμᾶς αὐτους, τὶ τε συμβησεται κατεψηφισμένοις ὑμῖν τοῦ νόμου, ἢ τὶ μη εἶτα φυλάττετε ἢ μέμνησθε ἀ ἀν ὑμῖν έξ ἐκατέρου φανῆ, ἵν ἔλησθε τὰ κρείττω. ᾿Αν μέν τοίνυν καλαψηφίσησθε, ώσπερ ἡμεῖς κελευόμεν, οἱ μὲν αξιοι τὰ δίκαια παρ ὑμῶν ἔξουσιν, εἰ δὲ τις ἔστ ἀνάξιος, ώς ἔστω, πρὸς τῷ την δωρεαν ἀφαιρε-Θῆναι, δίκην, ἡν ἀν ὑμῖν δοκῆ, δωσει κατὰ τὸν παρ-

dieux; mais attendons-nous à tous les événemens. Les Lacédémoniens ne s'attendaient pas à se voir dans l'état où ils sont réduits [41]. Les Syracusains, qui d'abord étaient libres, qui levaient des tributs sur les Carthaginois, qui dominaient sur tous leurs voisins, qui nous avaient vaincus sur mer, ne s'attendaient probablement pas à être dominés par un seul homme, qui dans l'origine n'était, à ce qu'on dit, qu'un greffier subalterne. Le Denys qui vit encore, se fût-il jamais attendu à ce que Dion, avec quelques soldats et une simple nacetle, le chassât du tròne, lui qui avait tant de vaisseaux, de places, et de troupes étrangères? Mais, sans doute, l'avenir est inconnu à tous les hommes, et les plus petites causes opèrent souvent les plus grandes révolutions. Il faut donc se modérer dans la prospérité, et prévoir ce qui peut arriver de fâcheux.

Je pourrais encore fournir bien des raisons de nature à vous convaincre que la loi de Leptine est aussi vicieuse qu'elle serait préjudiciable; pour vous décider en peu de mots, et terminer enfin ce discours, examinez et comparez ce qui arrivera, si vous rejetez la loi ou si vous la recevez. N'oubliez pas ce qui aura résulté de cet examen et de cette comparaison, afin de prendre le meilleur parti. Si donc vous rejetez la loi, comme je vous le conseille, vous laisserez leur privilége à ceux qui en sont dignes; quiconque en est indigne, en

sera dépouillé, et de plus sera puni, si vous le jugez convenable, en vertu de la loi que je propose; enfin, on ne verra la ville d'Athènes manquer ni à la justice, ni à l'honneur, ni à ses engagemens: si vous la recevez, ce qu'aux dieux ne plaise! les bons seront punis pour les méchans; ceux-ci, qui seront la cause du malheur des autres, ne subiront eux-mêmes aucune peine; et notre ville, déshonorée dans l'esprit de tous les peuples, sera regardée comme envieuse, injuste, perfide. Ne substituez pas, ô Athéniens, une telle ignominie à l'idée avantageuse qu'on s'est formée de cette république; et pensez que chacun de vous participera à la gloire ou à la honte de ce qui aura été décidé en commun.

Qui de nos citoyens, présens ou absens, ignore qu'en apparence et selon la forme, c'est Leptine qui plaide contre nous, mais qu'en effet et dans l'esprit de chacun des juges, c'est la générosité qui plaide contre l'envie, l'équité contre l'injustice, les vertus les plus nobles contre les vices les plus bas? Si donc, écoutant les motifs les plus dignes de vous, vous prononcez d'après ce que je vous dis, vous rendrez la sentence la plus équitable, en même tems, et la plus honorable pour Athènes; et, d'ailleurs, vous ne manquerez pas, dans l'occasion, de citoyens prêts à s'exposer pour la patrie.

Toutes ces considérations méritent de votre

εισενηνεγμένον νόμον, ή δε πόλις ωι ίησ, δικαία, προς άπαντας άψευδης φανήσεται έαν δ' άποψηφίσησθε (ό μη ποιήσαι ε!), οι μεν χρησοιό δια τους φαύλους άδικηθήσονται, οι δε άνάξιοι συμφοράς έτεροις αίτιοι γενήσονται, δίκην δ' οὐδ ήντινοῦν αυτοί δώσουσιν, ή δε πόλις τάναν δια, ὧν εἶπον άρδιως, δόξει ἀπισος, φθονερά, φαύλη, ωταρ' ἀπασιν εἶναι. Οὐκουν άξιον, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, τοσαύλην βλασφημίαν, ἀνδί καλών και προσηκόντων ὑμῖν ἀγαθών, έλέσθαι. Και γάρ έκαστος ὑμῶν ἰδια μεθέξει τῆς δόξης τῶν κοινῆ γνωσθέντων.

Οὐ γὰρ ἀγνοεῖ γε τοῦτο οὐθεἰς οὕτε τῶν περιεστηκότων, οὕτε τῶν ἀλλων, ὅτι ἐν μεν τῷ δικαστηρίω Λεπτίνης σρος ὑμᾶς ἀγωνίζεται, ἐν θὲ τῆ τῶν καθημένων ὑμῶν ἑνὸς ἐκάστου γνώμη φιλανθρωσία σρος φθόνον, καὶ δικαιοσύνη προς κακίαν, καὶ σάντα τὰ χρηστὰ προς τὰ σονηρότατα ἀντιτάττεται ὧν τοῖς βελτίοσι πειθόμενοι, καὶ κατὰ ταὐτὰ ἡμῖν θέμενοι την ἡῆφον, αὐτοί τε, ἀ σροσήκει, δόξετ ἐγνωκέναι, καὶ τῆ πόλει τὰ κάλλιστα ἔσεσθε ἐψηφισμένοι, καϊν τις ἀρ' ἔλθη σοτὲ καιρὸς, οὐκ ἀπορήσετε τῶν ἐθελησόντων ὑσὲρ ὑμῶν κινθυνεύειν.

Υσερούν τούτων άσαντων οἴομαι δεῖν ύμᾶς σπου-

δάζειν, και προσέχειν τον νοῦν ὅπως μη βιασθήτε άμαρτεῖν. Πολλα γαρ ὑμεῖς, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, πολλακις οὐκ ἐδιδάχθητε, ὡς ἔστι Λίκαια, ἀλλ ἀφηρέθηλε ὑπὸ τῆς τῶν λεγονλων κραυγῆς, καὶ βίας, καὶ ἀναισχυντίας ὁ μη παθθοίτε νῦν! οὐ γαρ άξιον ἀλλ ἀ δίκαια ἐγνωκατε, ταῦτα φυλάττετε, καὶ μνημονεύετε, ἔως ἀν ψηφίσησθε, ἵν εὔορκον βῆσθε την ψῆφον, κατὰ τῶν τὰ πονηρά συμβουλευόντων. Θαυμάζω δ' ἔγωγε, εἰ τοῖς μὲν τὸ νομισμα διαφθείρουσι βάνατος παρ' ὑμῖν ἐστ!ν ή ζημία, τοῖς δ' ὅλην την πόλιν κιβοηλον καὶ ἄπιστον ποιοῦσι λόγον δωσετε. Οὐ δή που γε, ὧ Ζεῦ κα! θεοί.

Ούκ οἷδ ότι δεῖ ωλείω λέγειν οἰομαι γάρ ύμᾶς οὐδεν άγνοεῖν τῶν εἰρημένων.

part une attention sérieuse; et vous devez craindre d'autant plus qu'on ne vous fasse commettre une faute malgré vous, que souvent vous vous êtes portés à certaines démarches, non parce qu'on vous avait convaincus qu'elles étaient justes, mais parce que vous étiez comme forcés par les cris, l'importunité, l'effronterie des orateurs. Evitez, tout vous y engage, de tomber aujourd'hui dans le même inconvénient; recueillez les raisons dont vous avez reconnu la solidité, et conservez-les en votre mémoire jusqu'à ce que vous alliez aux suffrages, afin que vous prononciez d'après votre serment, contre des hommes qui vous donnent des conseils nuisibles. Je suis étonné que vous, qui punissez de mort ceux qui altèrent la monnaie, vous laissiez parler ceux qui altèrent l'esprit et le caractère de toute la ville. Vous ne le devez pas, i'en atteste Jupiter et tous les dieux.

Vous comprenez, je pense, tout ce que j'ai dit, et il n'est pas besoin que j'en dise davantage [42].

## NOTES

# DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE

#### CONTRE LA LOI DE LEPTINE.

- [2] On se rappelle que tout décret devait être porté d'abord devant le sénat qui l'adoptait, et ensuite devant le peuple qui le confirmait.
- [5] Après l'expulsion des trente tyrans, les citoyens qui étaient sortis de la ville firent, avec ceux qui y étaient demeurés, un traité, suivant lequel on devait oublier entièrement le passé, vivre tous ensemble d'un parfait accord, et ne pas s'inquiéter mutuellement.
- [4] Pour entendre tout cet endroit, il faut savoir, ou supposer plusieurs choses que l'orateur ne dit pas du tout, ou qu'il ne dit pas expressément, parce qu'il parlait à des hommes instruits. Les étrangers établis à Athènes, ou ceux qui n'étaient pas à Athènes, mais qui avaient été gratifiés du titre de citoyen, étaient obligés de remplir les charges de chorége, de gymnasiarque, et d'hestiateur, à moins qu'ils n'eussent obtenu les exemptions. Pendant sa vie, il fallait passer une fois par les charges dont nous venons de parler; mais on n'était obligé d'y passer qu'une fois. Quoique les citoyens les plus riches, chargés d'armer des vaisseaux, fussent par-là même exempts de ces mêmes charges, cependant ils s'offraient d'eux-mèmes pour les remplir, et parmi eux tous il ne s'en trouvait guère que cinq ou six qui s'en exemptassent.
- [5] Fersonne; sans doute, parmi ceux qui sont assez riches pour tournir à l'armement des vaisseaux.
- [6] Suivant le calcul que Démosthène a fait plus haut, en abolissant les exemptions, on ne gaguerait que quinze têtes, ou tout au plus trente, pour les charges de chorége, de gymnasiarque et d'hestiateur; c'est donc cinq ou dix pour celle de chorége; et, comme il y avait dix tribus, c'est un chorège pour deux tribus ou pour chaque tribu.

- [7] Je n'ai pas rendu le mot grec ἰσδικλέν. Il y avait deux sortes d'étrangers établis à Athènes: μίτοικοι, ceux qui payaient la taxe appelée ματοίκοι; ἰσοτολεῖς, ceux qui jouissaient des mêmes droits que les citoyens, excepté qu'ils ne pouvaient devenir magistrats.
- [8] Treize mille ne font pas tout-à-fait le trentième de quatre cent mille.—Theudosie, ville du Pont, suivant Étienne et Harpocration. Ulpien dit que Leucon avait donné à ce marché le nom de sa sœur ou de son épouse.
- [9] Ce temple était à l'entrée du Pont. On prétendait qu'il avait été bâti par les Argonautes, à leur départ pour la conquête de la toison d'or; on l'appelait en gree simplement le temple, info.
- [10] Nous avons déjà parlé plus haut de l'échange. Nous avons dit que, lorsque quelqu'un était nommé pour remplir une charge onéreuse, il pouvait s'en dispenser, en indiquant une autre personne plus riche que lui. Si la personne indiquée refusait la charge, et prétendait être moins riche, il pouvait exiger d'elle un échange de tous leurs biens; il fallait qu'elle subît l'échange, ou qu'elle remplit elle-même la charge.
- [11] J'ai ajouté au grec, dans la personne de ses enfans, pour expliquer la pensée de l'orateur, et empêcher qu'il ne se contredise. Épicerde était mort, et il dit plus bas, en propres termes, qu'il n'avait point profité pour lui-même des exemptions. Cyrêne, ville de Libye; elle passait pour avoir été bâtie par le Lacédémonieu Battus. C'était la patrie de plusieurs philosophes célèbres.
- [12] Les Athéniens étaient alors dans l'état le plus triste, et tout près de leur ruine totale.
- [13] Nous avons fait mention, dans les volumes qui précèdent, de la tyrannie des Quatre-cents. Voyez, en particulier, tome 3, pag. 462. Dans la retraite du peuple. Le peuple, sous la conduite de Thrasybule, se retira dans Phylé, et ensuite s'empara du Pirée, lors de la domination des trente tyrans dont nous avons déjà parlé plusieurs fois.
- [14] Le combat, dont parle Démosthène, fut livré sous l'archonte Diophante, la seconde année de la quatre vingt-seizième olympiade. Xénophon le raconte assez au long dans son livre quatrième des Histoires Grecques.
- [15] Antalcide, général de Lacédémone, fit avec les Perses, au nom de tous les Grecs, une paix qui était aussi honteuse pour ceux-ci que glorieuse pour ceux-là. On peut voir les articles du traité de cette paix dans l'Histoire Ancienne de M. Rollin, (tome IV, pag. 140, édit. de Paris, 1818, chez Carez, libr.)

- [16] C'est le Thrasybule qui délivra Athènes de ses trente tyrans, et qui lui avait rendu de grands services dans la guerre du Péloponèse.— Thase, île de la mer Égée, dans la Thrace.— Il est parlé, dans les Histoires Greeques de Xénophon, de la prise de Byzance. Archébius et Héraclide furent deux des partisans d'Athènes qui ouvrirent les portes de la ville à Thrasybule. Xénophon ne nomme qu'Anaxylas.— Et nous ont rendus maîtres... Geux qui dominaient dans l'Hellespont, levaient des impôts sur les marchandises : c'était la dime des effets, suivant Démosthène.
- [17] Pydna et Potidée, villes sur les frontières de Macédoine, qui avaient appartenu aux Athéniens, et qui alors étaient soumises à Philippe.
- [18] Au sujet de Conon et de Chabrias, dont parle ensuite l'orateur; on peut lire l'Histoire Ancienne de M. Rollin, à l'article de ces deux illustres généraux d'Athènes.
- [19] Il s'agit des Cyclades et de quelques îles voisines, qu'on désignait souvent par le nom d'îles en général.
- [20] Dans les inscriptions, suivant la remarque d'Eschine et de Démosthène, on ne nommait pas le général, mais le peuple seul qui avait remporté la victoire : ici Conon est nommé.
- [21] Harmodius et Aristogiton, citoyens d'Athènes, unis par l'amitié la plus étroite, avaient délivré leur patrie de la tyrannie d'Hipparque, en tuant le tyran.
- [22] Dans la seconde guerre des Perses, Athènes avait été presque entièrement détruite. Les Athéniens, de retour dans leur ville, qu'ils avaient abandonnée pour se mettre sur leurs vaisseaux, voulaient la rétablir et l'environner de bonnes murailles. Les Lacédémoniens, qui commençaient à être jaloux de leur puissance, entreprirent de s'opposer à ce qu'ils relevassent leurs murs; ils employèrent le prétexte du bien public. L'intérêt commun, disaient-ils, demandait qu'on ne laissât hors du Péloponèse aucune ville fortifiée, de peur qu'en cas d'une seconde irruption, elle ne servit de place d'armes aux Perses. Thémistoele pénétra sans peine leur dessein véritable; mais, voyant qu'ils pouvaient se joindre aux alliés, et empêcher, par la force, l'ouvrage commencé, si on leur donnait une réponse absolue et négative, il conseilla au sénat d'employer la ruse, et s'y prit, pour réussir, de la manière à peu près que rapporte ici Démosthène.
- [25] Gorgope, ou Gorgopas, général des Lacédémoniens, qui s'était retiré dans Égine pour la défendre ; il fut vaincu et tué par Chabrias,

- [24] Dans la guerre appelée sociale, où Chio fut une des villes qui se soulevèrent contre les Athéniens.
- [25] Les lois ne différent pas des décrets; c'est à dire, on porte des lois tous les ans et aussi facilement que des décrets. Les décrets n'avaient force que pour un an, à moins qu'ils ne fussent mis au nombre des lois; mais on portait tant de lois tous les ans, qu'il y avait torjours des lois plus nouvelles que les décrets. Le texte ièi est un peu obscur; j'ai tâché de l'éclaireir le mieux qu'il m'a été possible.
- [26] C'est des nomothètes que Démosthène veut ici parler; ils étaient au nombre de mille et un; c'était à eux à décider en dernier resssort et de l'abrogation de la loi aucienne, et de l'établissement de la loi nouvelle.
- [27] Démosthène ne fait lire que les premiers articles de sa loi, et il interrompt le greffier quand il les a lus.
- [28] Je propose est une faute du traducteur. L'orateur ne parle pas de lui même; il désigne Aphepsion, comme Ulpien l'a fort bien vu. Consultez M. Wolf. (Note de l'Éditeur.).
- [29] Auger ne semble pas avoir entendu cet endroit, dont le sens est, je pense : « Voos ne dites point de mal de nos bienfaiteurs morts, vous » leur en faites, quand vous accusez celui ci, quand vous dites de celui» là qu'il est indique de l'immucité; tandis que ni l'un ni l'autre ne mé» ritent vos reproches. « ( Note de l'Éditeur.)
- [30] Démosthène parle sans doute du conseil des éphores, qui balançaient le pouvoir des rois.
- [51] L'orateur flatte les Athéniens, en disant du mal des Thébains, qui étaient leurs ennemis mortels.
- [52] Orchoméniens, habitans d'Orchomène, ville de Béotie, que les Thébains, chefs de cette contrée, tentient dans l'oppression.
- [33] La plupart des statues de Mercure, appelées hermés, étaient des bois ou des pierres quarrées, sur lesquels étaient placées des têtes de Mercure.
- [54] Lysimaque, fils d'Aristide. Comme son père ne lui avait laissé d'autre patrimoine que sa gloire et sa probité, le peuple, sur un décret d'Alcibiade, lui fit les gratifications dont parle Démosthène. Cent mines, cinq mille livres. Quatre drachmes, quarante sols.
- [35] La colonne sur laquelle était gravé le décret qui accord..it à Harmodius et à Aristogiton les honneurs qu'ils avaient mérités par les services rendus à la patrie.
  - [36] Démosthène, dans sa harangue contre Midias, pense différem-

ment que dans celle-ci. Il y soutient que la charge de chorége est une fonction publique et sacrée.

- [37] Dans les combats gymniques; c'est-à-dire, dans les combats athlétiques: on les appelait gymniques, parce que les athlètes combattaient nus. Le gree ajoute, où l'on distribue des couronnes. On sait les grands honneurs que les villes accordaient à ceux de leurs citoyens qui avaient remporté la couronne dans les combats gymniques. Apparemment qu'Athènes se distinguait dans cette partie, comme dans plusieurs autres.
- [38] Les noms de ces accusateurs ne sont point parvenus jusqu'à nous, excepté celui de Bathippe.
- [59] En grec, pour syndies. Il y avait deux sortes de syndies, des syndies particuliers et des syndies publics. Les premiers étaient des citoyens nommés par un corps ou une compagnie, pour soutenir et défendre ses intérêts: les seconds étaient nommés par le peuple, pour soutenir et défendre les intérêts de l'état dans tous les cas qui se présentaient, soit en plaidant pour une loi dont on demandait l'ábrogation, soit autrement. Démosthène cite une loi suivant laquelle on ne pouvait être nommé syndie par le peuple qu'une seule fois. On nommait ordinairement cinq avocats d'une loi, ou syndies; Démosthène n'en cite que quatre.
- [40] Auger avait écrit *Diophante*, suivant en cela la mauvaise leçon Διοφάνθου. La vraie leçon est Δομοφόνθου; et nous l'avons mise dans le texte et dans la traduction. Voyez M. Wolf. (Note de l'Éditeur.)
- [41] La puissance des Lacédémoniens était bien diminuée et bien affaiblie depuis la bataille de Leuctres. Cette defaite leur porta un coup dont ils ne se relevèrent jamais. Par un seut homme.... Le premier Denys, qui, d'une condition obscure, s'éleva, par son mérite, aux premiers honneurs, mais qui abusa de la confiance de sa pâtrie pour la tyranniser. Dion de Syracuse, un des plus illustres disciples de Platon, homme d'une vertu rare, et d'une fermeté singulière, délivra sa patrie du joug de Denys le jeune, fils du premier Denys. Le tyran remonta sur le trône après la mort de Pion; il en fut chassé de nouteau, mais pour n'y plus remonter, par Timoléon, général de Corinthe.
- [42] Vous comprenez.... espèce de formule par laquelle on finissait quelquefois les plaidoyers.

# **SOMMAIRE**

# DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE

### CONTRE MIDIAS.

La harangue intitulée, contre Midias, est une des plus belles de Démosthène : voici quel en est le sujet. Démosthène avait été nommé chorége par sa tribu : la chorégie était une espèce de fonction publique et sacrée. Le citoyen qui en était revêtu, s'engageait à former, à ses dépens, une troupe de musiciens ou de danseurs, pour célébrer les fêtes de Bacchus. Il y avait une grande émulation entre les choréges des différentes tribus. Celui dont la troupe avait été jugée la mieux formée et la mieux décorée, obtenait une couronne. Midias, homme puissant et riche, mais audacieux'et insolent, ennemi de Démosthène, l'avait traversé pendant toute sa chorégie. Par ses cabales auprès des juges nommés pour décider entre les choréges, il avait réussi à le frustrer de la couronne, à laquelle il prétendait. Il ne s'en était pas tenu là; il l'avait frappé en plein théâtre; il lui avait donné un soufflet dans l'exercice même de sa charge, en présence des Athéniens et des autres Grecs, que la fête avait rassemblés. C'était l'usage que, dans les querelles survenues au sujet des fêtes de Bacchus, le peuple, rassemblé tumultuairement dans le temple de ce Dieu, prononçât d'abord sur les délits, qui étaient ensuite portés à un tribunal plus tranquille. Le peuple s'était assemblé au sujet de Midias, et l'avait condamné sur le-champ. La cause, suivant la coutume, fut portée devant un tribunal particulier. Démosthène, qu'il avait cruellement outragé dans sa personne et dans son honneur, l'attaque par un discours plein de force, de véhémence et de noblesse, dont je vais donner l'analyse.

Dans son exorde, l'orateur expose les motifs qui lui ont fait porter sa cause au tribunal devant lequel il plaide, quoique ses adversaires lui aient fait des offres considérables pour l'engager à se désister. Il espère que les juges, insensibles à toutes les sollicitations des parties adverses, feront justice à un citoyen aussi griévement insulté dans sa personne, et dont l'insulte intéresse le public, les intéresse euxmêmes. Dans les causes qui lui sont personnelles, Démosthène a toujours l'art d'intéresser les autres, et surtout ceux auxquels il parle.

Après un exorde plein d'adresse, quoique simple, il fait lire la loi qui permet de porter ses plaintes au peuple dans les disputes survenues au sujet des fêtes de Bacchus. Quelques réflexions qu'il fait sur cette loi, sont suivies de la lecture d'une autre, qui défend d'attaquer même un débiteur en retard dans les jours consacrés à ces fêtes, sous peine d'être poursuivi comme violateur de la fête. La loi défend d'attaquer même un débiteur en retard dans les jours consacrés aux fêtes de Bacchus, et Midias, dans ces mêmes jours, a commis des violences qui méritent les punitions les plus rigoureuses.

Vient la narration, dans laquelle l'orateur détaille ces violences; il y montre comment il a été nommé chorége; comment Midias l'a traversé et molesté pendant le cours de sa chorégie; toutes ses démarches pour frustrer sa troupe de la couronne; comment, enfin, il l'a frappé lui-même, avec ontrage, en plein théâtre. Il divise son discours en trois parties. Dans la première, il parlera de tous les outrages qu'il a essuyés de la part de Midias; il exposera, dans la seconde, les fautes que le même Midias a commi-

ses envers les autres citoyens; la troisième offrira un tableau de toute la vie de l'accusé.

Les outrages de Midias, dont se plaignait Démosthène, et qui faisaient le fond de la cause, consistaient en ce qu'il avait brisé les couronnes d'or, et déchiré la robe brochée d'or qu'il faisait faire pour la fête; en ce qu'il avait inquiété sa troupe, et principalement en ce qu'il l'avait frappé luimême, avec outrage, sur le théâtre. Il suffisait qu'il eût exposé les deux derniers faits dans sa narration, il n'était pas besoin qu'il les prouvât. Il prouve le premier, par la déposition de l'orfèvre, sur la maison duquel Midias s'était jeté pendant la nuit, pour exécuter son mauvais dessein. Après quoi, il passe tout d'un coup à la réfutation des défenses qu'il devait employer.

Première déseuse. Démosthène aurait dû l'attaquer par les voies ordinaires.

Réponse. Si on l'avait attaqué par ces voies, il se plaindrait qu'on ne l'attaquât point par les voies que la loi prescrit contre ceux qui ont violé la fête. Midias ne doit pas exiger qu'on le poursuive par telle voie, plutôt que par telle autre, mais prouver qu'il n'est pas coupable. Si Démosthène a préféré celle qui ne lui apporte aucun profit, loin que cette conduite doive lui faire tort, il faut qu'on lui en sache gré.

Seconde défense. On ne doit pas le perdre à cause de Démosthène.

Réponse. Quand on punit un citoyen pour en avoir offensé un autre, on ne le livre pas à celui qui est offensé, mais on exécute les lois portées contre celui qui offense.

Troisième défense. C'est Démosthène que Midias a insulté; on doit le poursuivre comme ayant insulté un particulier.

Réponse. Ce n'est pas Démosthène qui a été insulté, mais un chorége d'Athènes. Plusieurs exemples prouvent invinciblement qu'il faut distinguer l'homme en charge du simple particulier. Midias a insulté un chorége, il doit donc être puni en vertu des lois qui défendent d'insulter un chorége dans l'exercice de sa charge. Une preuve que les lois anciennes ne suffisaient pas pour les insultes commises dans lés fêtes de Bacchus, c'est qu'on en a porté de nouvelles pour ce cas spécial.

Quatrième défense. Beaucoup d'autres ont été insultés, et on n'a point puni les auteurs de l'insulte aussi rigoureusement que le demande Démosthène.

Réponse. De ce que plusieurs autres ont été insultés, c'est une raison de plus pour punir Midias, afin de contenir l'insolence. D'ailleurs, ceux que doit citer Midias, étaient dans un cas différent du sien: ils en ont insulté d'autres dans un mouvement de colère; Midias a insulté Démosthène avec réflexion. Or, les lois, dans tous les cas, établissent une peine plus rigoureuse pour les fautes volontaires que pour celles qui sont involontaires. L'orateur explique la plupart de ces cas, et donne les raisons de la loi, surtout pour ce qui concerne l'insulte, qu'elle défend sous les peines les plus sévères, même par rapport aux esclaves. Il s'étend un peu sur ce dernier article; il vante la sagesse et la douceur des Athéniens qui ont porté une telle loi.

Après avoir détruit toutes les défenses de Midias, il soutient qu'on ne doit pas seulement le punir comme auteur d'une insulte, mais comme coupable d'une impiété. Il le prouve en montrant, par la lecture de plusieurs oracles, que les choréges et les chœurs exercent une fonction religieuse, et que c'est insulter le Dieu au nom duquel ils s'assemblent, que de les insulter dans l'exercice de cette fonc-

tion. Il oppose la retenue de plusieurs citoyens, dont des motifs de rivalité auraient pu excuser les violences, à l'insolence de Midias, qui n'avait aucun de ces motifs; il rapporte plusieurs exemples pour montrer que l'insulte a souvent eu des suites très-fâcheuses. Instruit des excès qu'elle a fait commettre quelquefois à ceux qui étaient insultés, on doit estimer davantage sa modération, on doit le récompenser en le vengeant au nom des lois qu'il réclaine. Mais quelle était la cause de la haine que Midias portait à Démosthène? ce sont d'anciennes injures de la part de Midias lui-même, pour lesquelles notre orateur lui a intenté procès. Il expose fort au long ces injures, et toutes ses menées criminelles dans ce procès, pour échapper au jugement et à la peine. Il gémit sur le sort d'un nommé Straton, qui avait été leur arbitre, et que Midias avait fait diffamer, parce qu'il l'avait condamné par défaut : il anime les juges contre lui, et les excite à le condamner, sans égard pour ses richesses qu'on doit lui ôter, comme la seule cause de son insolence; il ne mérite aucune compassion, puisqu'il n'en a pour personne; on doit le traiter comme il traite les autres.

Avant de passer à la seconde partie, Démosthène cite d'autres traits de méchanceté de Midias à son égard: il insiste sur ce que, dernièrement, il avait voulu le faire passer pour meurtrier de Nicomède, tué par Aristarque. Il s'élève avec force et avec véhémence contre cette imputation calomnicuse; il lui reproche d'avoir poursuivi luimême, uniquement pour lui faire de la peine, Aristarque, qui pouvait être coupable, mais qu'il ne devait pas attaquer, l'ayant traité comme ami; il exhorte les juges, par leur propre intérêt, à ne pas laisser impunies de pareilles injures; il fait une récapitulation vive de tous les excès de Midias à son égard, montre toute l'énormité de ses fautes,

conclut à une punition rigoureuse, et passe à la seconde partie, dans laquelle il expose les fautes qu'il a commises envers les autres citoyens, envers des particuliers et des troupes entières.

Pour ce qui regarde les particuliers, il fait lire des mémoires qui renserment, dit-il, des crimes de bien des espèces, des insultes faites à des citoyens, des cabales contre des amis, des impiétés envers les Dieux. Après cette lecture, il parle des accusations intentées par le même Midias, à une troupe entière de cavalerie, avec lesquels il avait servi dans une expédition. Il conclut qu'on doit le punir sévèrement, le dépouiller de ses richesses, qui en font un homme puissant et redoutable. Il tâche de le rendre odieux aux juges, en le présentant soutenu d'une foule de citoyens qu'il tient à sa solde, que sa fortune attache à sa personne. Si les citoyens qu'il a insultés, ne l'ont point poursuivi en justice, c'est qu'ils redoutaient sa puissance. Plus on l'a laissé tranquille jusqu'à ce jour, moins il mérite qu'on lui fasse grâce actuellement. On a condamné autrefois Alcibiade, qui était un autre homme que lui, et qui était moins coupable (l'orateur diminue les fautes de l'un, et exagère celles de l'autre); pourquoi l'épargnerait-on?

C'est ici que l'orateur passe à la troisième partie de sa harangue. Il expose toute la vie de l'accusé, sa naissance obscure et son origine inconnue. Il déprime, autant qu'il peut, les charges publiques qu'il a remplies; il entre dans le détail de ces charges, et montre que, quoiqu'âgé de cinquante ans, il lui est très-inférieur, pour cette partie, à lui-inême qui n'en a que trente-deux. Il jète du ridicule sur son luxe énorme et son faste excessif; il tourne à son désavantage les services qu'il prétend avoir rendus à l'état. La ville ne lui a aucune obligation; elle n'a que trop payé des services chimériques par des honneurs réels, dont il a encore mal usé.

Dans le reste du discours, Démosthène rapporte l'exemple de plusieurs citoyens, qui ont été condamnés pour avoir violé une fête, ou pour d'autres fautes moins considérables que celle de Midias; il montre de nouveau qu'il ne mérite aucune compassion; que les larmes qu'il versera, que ses enfans qu'il présentera, doivent trouver les juges insensibles; il prévient plusieurs reproches que devait lui faire Midias, pour décréditer son accusation; il rappelle son orgueil stupide et féroce, qui lui fait outrager les citoyens isolés, les citoyens réunis, qui le rend insupportable à tout le monde, à ses amis même; il anime les juges contre lui, par la conduite qu'il a tenue depuis le jugement du peuple, par la malveillance qu'il conserve intérieurement contre le peuple, et qu'il a manisestée dans plusieurs occasions précédentes; il s'efforce de rendre inutiles les sollicitations des orateurs, et surtout d'Enbulus, ministre d'Athènes, qui avait beaucoup de crédit, d'une foule d'hommes riches qui prinient les juges de l'absoudre à leur considération. Il les prie, lui, de ne pas l'abandonner aux partisans de Midias, de venger un citoyen qui n'a pas trahi sa cause, la cause du peuple et des lois, qui n'a cédé à ancupe sollicitation.

La péroraison est magnifique, le ton en est noble et sublime: l'orateur montre qu'une insulte faite à un seul citoyen intéresse tous les autres; que Midias, dans son intention, les a insultés tous. Il exhorte les juges à maintenir et à défendre les lois, qui assurent leur tranquillité et leur autorité, à punir celui qui les enfreint et qui les brave, quel qu'il puisse être: à ne permettre à personne de les violer impunément. Instruits de tous les crimes de Midias, ils doivent le condamner pour leur sûreté propre, et surtout à cause du Dieu dont il a violé la fête.

Ce discours a dû être composé dans la trente-deuxième

année de Démosthène, et dans la quatrième de la CVII.e olympiade, sous l'archonte Callimaque. Je dis composé, et non prononcé; car Eschine dit positivement, dans sa harangue sur la couronne, que Démosthène s'était arrangé avec Midias. Or, si la cause eût été réellement plaidée, il n'eût pu contredire un fait aussi public.

Pour éclaircir plusieurs endroits du discours, il est à propos de donner quelques idées préliminaires sur les chœurs. On distinguait à Athènes deux sortes de chœurs : des chœurs de tragédie et de comédie, et des chœurs isolés. Dans l'origine, tous les chœurs étaient isolés. Ce n'était d'abord qu'une troupe d'hommes ou de femmes, de jeunes gens ou de jeunes filles, qui chantaient ou qui dansaient, ou qui faisaient l'un et l'autre en même temps, pour célébrer les fêtes, ou implorer la protection de quelque divinité, et surtout de Bacchus. Dans la suite, on introduisit un acteur qui prenait la parole, et qui donnait au chœur le tems de reprendre haleine. On joignit bientôt un second acteur, puis un troisième, qui liaient conversation entre eux. Cette nouveauté eut tant de succès, que le chœur qui, dans les commencemens, avait été le principal, devint l'accessoire: il fut renvoyé aux intermèdes, ou ne parut dans la pièce que comme simple acteur qui prenait part à l'action, et qui donnait des conseils aux principaux personnages. On conserva, cependant, les chœurs isolés, c'est-à-dire, des troupes de musiciens et de danseurs, qui dansaient simplement, ou qui chantaient, en dansant, des hymnes en l'honneur de Bacchus. Chaque tribu avait ses chœurs, qui disputaient à l'envi le prix de la musique et de la danse. Le prix était un vase à trois pieds destiné au vainqueur. La fête demandait de grands frais; et, pour les soutenir, on prenait le plus riche citoyen de chaque tribu, s'il ne s'offrait de lui-même; et, dans les deux cas, on l'appelait chorége.

L'exercice de cette charge lui coûtait beaucoup; et, pour le dédommager en quelque sorte, on avait établi que son nom, avec celui du poète de la tribu victorieuse, se graverait sur le vase à trois pieds, qui demeurait enfin attaché à la voûte du temple de Bacchus. Voici une de ces inscriptions tirées de Plutarque : La tribu Antiochide remporta le prix : Aristide, chorége, fit les frais du chœur, et le poète Aristarque composa les comédies. Plutarque parle d'un chœur de comédie: s'il était question d'un chœur isolé, on mettrait l'inscription, et tel poète composa les hymnes. Il y avait quatre personnes principales dans les chœurs : le chorége, xoenvos, qui était chargé des frais de la troupe; le maître de chœur, celui qui l'instruisait et qui la formait, à rou's xopou's διδώσκων; le coryphée, κορυφαΐος, le chef de la troupe, celui qui la menait; enfin, le joueur de flûte, αύλητης, celui qui donnait le ton.

# ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

## Ο ΚΑΤΑ ΜΕΙΔΙΟΎ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙ ΚΟΝΔΥΛΟΥ.

 ${f T}$ ΗΝ μέν ἀσέλγειαν,  $\hat{\omega}$  ἄνδρες δικασταί, και την ύζριν, ή προς άπαντας del χρηται Meidias, oudeva ούθ ύμων, ούτε των άλλων σολιτων άγνοξιν οίομαι. έγω δ', όπερ αν και ύμων έκασθος υβρισθείς προείλεθο πράξαι, τοῦτο κ) αὐτος έποίησα, και προύβαλομην άδικειν τουτονί σερί την έορτην, ου μόνον σληγάς ύπ' αύτοῦ λαβών τοῖς Διονυσίοις, άλλα και άλλα πολλά και βίαια παθών παρά πάσαν την χορηγίαν. Έσειδη δέ, καλώς και τα δίκαια ποιών, ο δήμος άπας ούτως ώργισθη καί σαρωξύνθη, και σφοδρα έσως υδασεν έφ' οίς ηδικημένω μοι συνήδει, ώστε, σάντα σοιούντος τούτου και τινών άλλων ύσερ αύτου, ούκ έσεισθη, ούδ άσε ελεψεν είς τας ούσίας τας τούτων, ούθε τας ύσοσχέσεις, άλλα μια γνώμη κατεχειροτόνησεν αυτου, πολλοί μοι σροσιόντες, ώ άνδρες δικασταί, και των έν τω δικαστηρίω νύν όντων ύμων, και των άλλων σολιτών, ήξιουν και σαρεκελεύοντο έσεξελθείν, και παραδούναι τούτον είς ύμας.

# HARANGUE

# DE DÉMOSTHÈNE

## CONTRE MIDIAS.

 ${f V}_{
m ous}$  savez sans doute , Athéniens , ( et qui de vous pourrait l'ignorer? ) quel est le caractère violent de Midias, et son insolence envers tout le monde. Ce que chacun eût cru devoir faire s'il eût été insulté, je l'ai fait; j'ai porté mes plaintes devant le peuple; j'ai accusé Midias d'avoir violé la sainteté des fêtes de Bacchus, en osant me frapper sur le théâtre, après avoir exercé envers moi mille autres violences durant tout le cours de ma chorégie. Lors donc que le peuple, animé d'une juste colère contre ce méchant homme, et aussi sensible à l'injure qu'il m'avait faite, que peu touché de ses démarches et de celles de tous ses fauteurs, l'eût condamné tout d'une voix, sans égard ni à sa fortune ni à ses promesses; alors plusieurs citoyens, dont quelques - uns même siègent actuellement dans ce tribunal, vinrent m'exhorter à le poursuivre sans relâche, à le livrer entre les mains de votre justice. Deux motifs, à ce qu'il me semble, les faisaient agir; l'outrage que j'avais essuyé, et

l'envie de faire punir un audacieux qu'ils voyaient attaquer tout le monde indistinctement, un homme dont il n'était plus possible de contenir l'insolence.

Dans cet état de choses, après avoir rempli les formalités nécessaires, autorisé par le magistrat, je me présente, comme vous voyez, devant votre tribunal, pour implorer contre Midias la sévérité des lois. Dans l'objet de me faire désister de mon accusation, on a employé, à plusieurs reprises, les caresses, les menaces même : tout a été inutile. C'est à vous maintenant de faire, pour votre part, ce qui est convenable; et, plus Midias vous a importunés par ses sollicitations, lui que je voyais dernièrement intriguer sans pudeur dans la place publique, plus j'espère que vous me ferez justice. Non, je ne puis prendre de vous cette idée, que vous soyez capables de froideur et d'indifférence dans une insulte qui vous a tant affectés d'abord; ni que des juges, liés par un serment, prononcent contre les lumières de leur conscience, afin d'assurer pour toujours à Midias l'impunité de son andace.

Si j'avais à l'accuser d'avoir enfreint les lois, prévariqué dans une ambassade, ou commis quelque autre délit pareil, je me dispenserais de vous adresser des prières, persuadé que, dans de semblables délits, l'accusateur doit simplement convaincre les juges, et que l'accusé seul peut les prier. Mais, puisque Midias a corrompu les juges du théâtre,

ώς μεν έμοι δοκεῖ, δι' άμφότερα, ὧ ἄνόρες 'Αθηναῖοι, νη τους θεους, κ δεινά πεπονθέναι νομίζοντες έμε, κ δίκην άμα βουλόμενοι λαζεῖν, ὧν έπι τῶν ἄλλων ἐτεθέαντο Σρασύν ὄντα και βδελυρόν, και οὐδε καθεκτόν ἔτι.

Τροσηπε φυλαχθηναι, παν λα δικαίως υμίν τε λήρηλαι, και κατηγορήσων, έσειδη τις είσαγει, σάρειμι, ώς όρατε, πολλά μεν, ώ άνορες Αθηναίοι, χρηματ, έξον μοι λαβείν, ώστε μη κατηγορείν, ου λαβων, πολλάς δε δεήσεις και χάριτας, και, νη Δί, άσειλάς, υσομείνας άδ΄ εν υμίν μετά ταῦτά έστιν υπόλοιπα όσω γαρ πλείοσιν οῦτος ήνωχληκε και παρήγγελκεν (έωρων γαρ αυτόν άρτι σρό των δικαστηρίων οῖα έσοιει), τοσούτω μαλλον έλπίζω το δίκαιον έξειν. Ου γαρ άν καλαγνοίην υμών ουδενός, ούθ ώς, περί ων σρος έμε έσπουδάσατε αυτοί πρότερον, τουτων άμελησεις, ούθ ώς, για Μειδίας άδεως το λοιπόν υβρίζη, μηφιείται τις υμών, όμωμοκώς, άλλο τι, πλην ό, τι αν ήγηται δίκαιον.

Εί μεν ούν, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, σαρανόμων, ἢ παρασρεσθείας, ἢ τινος ἀλλης τοιαυθης αθθίας ἢμελλον αυτοῦ κατηγορεῖν, οὐθεν ἀν ὑμῶν ἢξίουν δεῖσθαι, νομίζων τῷ μεν καθηγόρω περί τῶν τοιούθων προσηκειν έξελεγχειν μόνον, τῷ δὲ Φεύγοντι καὶ παραιτεῖσθαι· ἐσειδὴ δὲ, τούς τε κριτ ἀς διαφθείραντος τούτου τότε,

καί δια τουτο της φυλης αθίκως αφαιρεθείσης του τρίσοδα, καὶ αὐλος πληγάς είληζως, κὶ ύβρισμένος, οία ούκ οίδ εί τις άλλος σώσοτε χορηγός ύξρίσθη, ήν ύστερ τούτων άγανακτήσας και συνοργισθείς καταχειροτονίαν ο δημος έσοιησατο, ταυτην είσερχομαι, ούκ οκρήσω και δείσθαι. Ει γάρ οίον τε τουτ' είσειν, έχω νύν Φεύγω, είσερ ύβρισθέντα μηδεμιας τυχείν δίκης έστι τις συμφορά. Δέομαι οὖν ύμῶν άστάντων, ὧ άλδρες Αθηναῖοι, και ίκετεύω, σρώτον μεν ευνοικώς ακούσαι μου λεγοντος έσειτ, εαν έσιοείξω Μειδίαν τουτονί μη μόνου είς έμε, άλλα και είς ύμας, κ είς τους νομους, κ είς τους άλλους άπαντας ύβρικότα, βοηθήσαι και έμοι και ύμιν αυτοίς. Και γαρ ούτω σως έγει, ω άνδρες Αθηναίοι ύζρισμαι μέν έγω, και σροσεσηλακισται το σώμα τουμον τότε, αγωνιείται δέ και κριθήσεται το πράγμα νυνί, σότερον έξειναι δεί τα τοιαύτα σοιείν, και είς τον τυχόν. δ΄ ύμων άδεως ύβρίζειν, ή μή. Εί τις οῦν ύμων, ανόρες δικασταί, τον έμπροσθεν χρόνον των ίδιων τινός ένεκα γίγνεσθαι τον άγωνα τονθε ύπελαμβανεν, ένθυμηθείς νύν ότι δημοσία συμφέρει μηδενί μηδέν έξείναι τοιουτόν τι σοιείν, ώς ύπερ κοινού του σραγματος όντος, και στροσέχων ακουσάτω, και τα φαινόμενα αύτῶ δικαιότατ είναι, ταῦτα ψηφισάσθω. Αναγνώσεται δέ πρώτον μεν ύμιν τον νομον, καθ' όν είσιν

et que par-là il a frustré ma tribu du prix de la victoire; puisque j'ai été frappé moi-même, et outragé comme ne le fut jamais nul chorége; je puis, sans doute, dans un jugement où je poursuis la condamnation que le peuple, justement indigné, a prononcée contre le coupable, oui, Athéniens, je puis vous adresser des prières. En esset, je me regarde aujourd'hui, en quelque sorte, comme accusé, puisque manquer d'obtenir réparation d'une insulte, est une espèce d'affront juridique. Ecoutez-moi donc, je vous prie, avec bienveillance; et, si je convaines Midias de m'avoir insulté d'une manière atroce, d'avoir attaqué dans ma personne les lois et tous les citoyens, vengez-moi, je vous supplie, vengez-vous vous-mêmes. Il est vrai que c'est moi personnellement qui ai été outragé sur le théâtre; mais il s'agit, en ce jour, de décider si l'on autorisera de pareils excès, et s'il sera permis d'outrager impunément celui que l'on voudra d'entre vous. Si donc quelqu'un des juges a pu d'abord regarder cette cause comme particulière; considérant aujourd'hui qu'il importe à l'État qu'aucun de ses membres ne puisse être ainsi maltraité par aucun homme quel qu'il soit, qu'il m'écoute comme dans une cause qui intéresse le public, et qu'il prononce ce qui lui paraîtra le plus conforme à la justice. On va commencer par vous lire la loi en vertu de laquelle on peut porter ses plaintes au peuple; je continuerai ensuite, et

je tâcherai de vous instruire sur le reste. Greffier, lisez la loi.

### Loi.

Les prytanes assembleront le peuple dans le temple de Bacchus, le lendemain des fêtes de Jupiter. Dans cette assemblée, les proëdres feront d'abord leur rapport sur les rits de la religion; ensuite ils permettront des plaintes devant le peuple, au sujet des disputes survenues dans les fêtes de Bacchus, et qui n'auront pas été terminées.

Telle est la loi, Athéniens, qui autorise les particuliers à porter leurs plaintes devant le peuple. Elle dit, comme vous venez de l'entendre, que les prytanes assembleront le peuple dans le temple de Bacchus, le lendemain des fêtes de Jupiter, et que, dans cette assemblée, les proëdres, après avoir fait leur rapport sur les objets réglés par l'archonte, s'occuperont des fautes et des prévarications commises contre la sainteté de la fête. Cette loi est aussi utile que sage, comme le démontre l'événement; car, s'il est des hommes dont la crainte d'une pareille loi ne puisse contenir l'insolence, que ne feraient-ils pas s'ils n'avaient point d'accusation à craindre, ni de risque à courir? Je vais vous faire lire une autre loi qui prouvera la modération des citoyens qui l'ont adoptée, et l'audace de Midias qui l'a enfreinte.

αί σροβολαί· μετά δε ταῦτα, καὶ περὶ τῶν ἀλλων σειράσομαι διδάσκειν ύμᾶς. Λέγε τὸν νόμον.

### ΝΟΜΟΣ.

Τους πρυτάνεις ποιείν έκκλησίαν έν Διονύσου τῆ ύστεραία τῶν Πανοίων εν δε ταυτη χρηματίζειν πρῶτον μεν σερί ίερῶν έσειτα τὰς σροβολάς σαραδιούτωσαν τὰς γεγενημένας ένεκα τῆς σομσῆς, ἢ τῶν ἀγώνων τῶν ἐν τοῖς Διονυσίοις, ὅσαι ἀν μη ἐκτετισ μέναι ὧσιν.

Ό μεν νόμος οῦτος ἐσδιν, ὧ ἀνόρες ᾿Αθηναῖοι, καθ' όν αὶ ωροβολαὶ γίγνονται, λέγων, ώσπερ ηκούσατε, ποιεῖν την ἐκκλησίαν ἐν Διονύσου με αὶ τὰ Πάνδια: ἐν δὲ ταύτη, ἐωειθὰν χρηματίσωσιν οἱ πρόεθροι περὶ ὧν διώκηκεν ὁ Ἅρχων, χρηματίζειν κελεύει καὶ περὶ ὧν ἀν τις ηδικηκώς ἡ ωτρὶ την ἐορτην, ἡ ωαρανενομηκώς καλῶς, ὧ ἀνόρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ συμφερόντως ἔχων ὁ νόμος, ώς τὸ ωράγμα αὐτὸ μαρτυρεῖ. Όωου γὰρ, ἐωόντος τοῦ φόβου τούτου, φαίνονταὶ τινες οὐδὲν ῆττον ὑβρισθαὶ, τὶ χρη ωροσθοκάν τους τοιούθους ὰν ποιεῖν, εἰ μηδ εἶς ἐπῆν ἀγων, μηθὲ κίνδυνος; Βούλομαι τοίνυν ὑμῖν καὶ τὸν ἐξῆς ἀναγνῶναι νόμον τουτονί καὶ γὰρ ἐκ τούτου φανερὰ ωᾶσιν ὑμῖν ἡ τε τῶν ἀλλων ἀπάν. των ὑμῶν εὐλάβεια γενήσετσι, καὶ τὸ τούτου θράσος. Λέγε τον νόμον.

### ΝΟΜΟΣ.

Εὐήγορος εἶωεν, ὅταν ἡ ωομωἡ ἢ τῷ Διονύσῳ ἐν Πειραιεῖ, καὶ οἱ κωμῷδοὶ καὶ οἱ τραγῷδοὶ, καὶ ἡ ἐπὶ Ληναίῷ πομπὴ, καὶ οἱ τραγῷδοὶ καὶ οἱ κωμῷδοὶ, τὰ τοῖς ἐν ἀστει Διονυσίοις ἡ ωομωή, καὶ οἱ ωαῖδες τὰ ὁ κῶμος, καὶ οἱ κωμῷδοὶ καὶ οἱ τραγῷδοὶ, καὶ Θαργηλίων τῆ ωομωῆ καὶ τῷ ἀγῶνι, μἡ τι ἐξεῖναι μήτε ἐνεχυράσαι, μήτε λαμβάνειν ἔτερον ἐτέρου, μηδὲ τῶν ὑωερημέρων, ἐν ταὐταις ταῖς ἡμέραις ἐὰν δὲ τις τοὐτων τι ωαραβαίνη, ὑπόδικος ἔστω τῷ ωαβόντι, καὶ ωροβολαὶ αὐτοῦ ἔστωσαν ἐν τῆ ἐκκλησία τῆ ἐν Διονύσου, ὡς ἀδικοῦντος, καθά ωερὶ τῶν ἀλλων τῶν ἀδικούντων γέγραωται.

Ένθυμεῖσθε, ὧ ἀνορες Λικασθαί, ὅτι ἐν τῷ προθέρο νομο κατὰ τῶν σερί την ἐορτην ἀδικούντων οὐσης τῆς προθολῆς, ἐν τοὐτο καὶ κατὰ τῶν τοὺς ὑσερημέρους εἰσσραθονθων, ἢ καὶ ἀλλ' ὁθιοῦν τινὸς λαμβανόνθων, ἢ βιαζομένων, ἐποικσαθε τὰς προβολάς οὐ γὰρ ὅπως μὴ τὸ σῶμα ὑβρίζεσθαί τινος ἐν ταὐταις ταῖς ἡμέραις, ἢ τὴν παρασκευὴν, ἢν ἀν ἐκ τῶν ἰδὶων πορίσαιτὸ τις εἰς τὴν λειτουργίαν, ἀξεσθε χρῆναι, ἀλλα καὶ τὰ δίκη καὶ ψηφο τῶν ἐλόντων γιγνομενα, τῶν ἑαλωκοτων καὶ κεκτημένων ἐξ ἀρχῆς, τῆ γοῦν ἐορτῆ,

### Loi.

Évégore a dit : Lorsqu'on célèbre les fêtes de Bacchus au Pirée et à la campagne, par des tragédies et par des comédies ; lorsqu'on les célèbre dans la ville, par des tragédies et par des comédies, avec des troupes de jeunes gens et des chœurs de musiciens; lorsqu'on célèbre les fêtes de la Lune et du Soleil [1]; il ne sera point permis, dans les jours consacrés à ces fêtes, de prendre des gages, de rien exiger de personne, de ceux mêmes qui seront en retard pour l'exécution d'une sentence. Quiconque enfreindra cette loi, pourra être accusé par ceux auxquels il aura fait violence; on pourra porter des plaintes à son sujet dans l'assemblée du temple de Bacchus; il sera poursuivi comme ayant violé la sainteté de la fête, et on le jugera comme on juge tout violateur d'une fête.

Faites attention, Athéniens, que la première loi autorise les particuliers à porter leurs plaintes devant le peuple, contre ceux qui ont violé la sainteté de la fète; et celle-ci, contre ceux mêmes qui, dans des jours de fète, poursuivent l'exécution d'une sentence qu'ils ont obtenue, prennent quoi que ce soit à un particulier, ou lui font quelque violence. Oui, loin de permettre qu'en ces jours on outrage un citoyen dans sa personne, ni qu'on trouble les préparatifs qu'il a faits pour s'acquitter honorablement de sa charge, vous laissez même,

du moins pour ce tems, au particulier condamné, les biens qu'il possède, mais qui ont été adjugés à un autre par une sentence. Vous donc, aussi pleins d'humanité que de religion, vous ne permettez pas, dans des jours de fête, de poursuivre la réparation même des injustices qui ont précédé; et Midias, dans ces mêmes jours, ainsi qu'on le prouvera, a commis des violences qui méritent les peines les plus rigoureuses. Je vais les détailler toutes, je les suivrai depuis la première jusqu'à la dernière, jusqu'à celle qui l'a porté à me frapper. On verra qu'il n'en est pas une scule qui ne rende digne de mort celui qui en est coupable.

Depuis trois ans, il n'y avait pas eu de chorége dans la tribu Pandionide; on tenait l'assemblée dans laquelle la loi ordonne à l'archonte de tirer au sort le musicien qui doit donner le ton aux chœurs; on se faisait mutuellement des reproches; l'archonte s'en prenait aux administrateurs de la tribu, ceux-ci s'en prenaient à l'archonte : je m'offris de moi-même pour être chorége. Le sort me procura l'avantage de choisir, avant mes rivaux, l'homme le plus essentiel du chœur. Applaudissant tous au zèle avec lequel je m'étais offert, et à la fortune qui l'avait favorisé, vous témoignâtes, à l'envi, votre contentement par les démonstrations les plus éclatantes. Midias seul en fut offensé, comme sa conduite l'annonce. Il n'a cessé, en effet. de me molester durant le cours de ma chorégie, de me ασεδωκα θε είναι. Ύμε ις μεν τοίνου, ω ἀνόρες Αθηναίοι, σαντες είς τοσούτον άφιχθε φιλανθρώσιας τε και εύσε βείας, ώσθε και των πρόθερον γεγενημένων άδικημάτων το λαμβάνειν δίκην έσε σχετε ταύτας τὰς ήμερας Μειδίας δ΄ εν αυταίς ταυταις ταις ήμεραις άξια τοῦ δοῦναι την έσχατην δίκην σοιών δειχθήσεται. Βούλομαι δε έκαστον ἀπαρχης ών σέσονθα έσιδείξας, έτι και σερί των σληγών είσειν, άς το τελευταίον σροσενέτεινε μοι. Έν γαρ μηδέν έστιν, εφ' τών σε σραγμένων ου δίκαιος ών ἀσολωλέναι φανησεται.

Έσειδη γάρ, οὐ καθεστηκότος χορηγοῦ τῆ Πανδιονίδι φυλῆ τρίτον ἔτος τουτί, σαρούσης δε τῆς
ἐκκλησίας, ἐν ῆ τὸν "Αρχοντα ἐσικληροῦν ὁ νόμος
τοῖς χοροῖς τοὺς αὐληθάς κελεύει, λόγων ἡ λοιδορίας
γιγνομένης, καὶ κατηγοροῦντος τοῦ μὲν "Αρχοντος
τῶν Ἐσιμελητῶν τῆς φυλῆς, τῶν δ' Ἐπιμελητῶν
τοῦ "Αρχοντος, σαρελθών ὑσεσχόμην ἐγώ χορηγήσειν ἐθελοντής, καὶ, κληρουμένων, πρῶτος αἰρεῖσθαι
τὸν αὐλητην ἔλαχον ὑμεῖς μὲν, ῷ ἀνδρες Αθηναῖοι,
σάντες ἀμφότερα ὡς οἶον τε μάλιστ ἀσεδέξασθε,
την τ ἐσαγγελίαν την ἐμην, καὶ τὸ συμβάν ἀπὸ τῆς
τύχης, καὶ θόρυβον καὶ κρότον τοιοῦτον, ὡς ἀν ἐπὰινοῦντές τε καὶ συνησθέντες, ἐποιήσατε Μειδίας δ'.

ούτοσί, μόνος τῶν ἀστάντων, ώς ἐοικεν, ήχθέσθη, ἐ παρηπολούθησε, παρ' όλην την λειλουργίαν, έπηρεαζων έμοι συνεχώς, και μικρά και μείζω. Όσα μεν ούν, η τους χορευτάς έναντιούμενος ημέν άφεθηναι της στρατείας, ήνωχλησεν, ή σροβαλλόμενος ή πελεύων έαυτον είς τα Διονύσια χειροτουείν Έσιμελητήν, ή τάλλα σαντα, όσα τοιαύτα, έασω ου γαρ άγνοω τοῦθ', ὅτι τῷ μέν ἐπηρεαζομένω τότ' ἐμοί και ὑβριζομένω την αυτην οργην έκαστον τουτων, ήνπερ άλλ' ότιοῦν τῶν δεινοτάτων, σαρίστη, ύμιν δέ τοις άλλοις, τοις έξω του πράγματος ούσιν, ούκ αν ίσως άξια ταῦτα καθ' αύθα άγωνος φανείν άλλ' ά πάνθες αν όμοιως απουσαντες αγαναπτησαιτε, ταυτ' έρω. "Εστι δε ύσερβολή τῶν μετά ταῦτα, ά μελλω λέγειν. Και ούκ αν έπεχείρησα έγωγε καληγορείν αύλου νῦν, εί μη και τότε έν τῷ δημφ σαραχρημα έξηλεγξα.

Την γαρ ἐσθητα την ίεραν (ίεραν γαρ ἔγωγε νομίζω πάσαν, όσην ἀν τις ἔνεκα της έορ ης παρασκευάσηλαι, τέως ἀν χρησθη), και τους στεφάνους τους χρυσους, ούς έποιησάμην ἔγω κόσμον τῷ χορῷ, ἐπεβούλευσεν, ω ἀνόρες Αθηναῖοι, διαφθεῖραί μου, νύκτωρ ἐλθων ἐπὶ την οίκιαν την τοῦ χρυσοχόου και διέφθειρεν, οὐ μένλοι πάνλας γε οὐ γὰρ ἡδυνήθη καίλοι τοῦλό γ' οὐδείς πώσοτε οὐδένα φησίν άκηκοέναι τολμήσαντα,

vexer de toutes les manières. Je ne dirai pas tous les mouvemens qu'il s'est donnés, dans la vue de me nuire, pour empêcher que les acteurs de ma troupe ne fussent exempts du service, ou pour se faire nommer administrateur des fêtes de Bacchus; je ne parlerai pas de ces persécutions, et de mille autres pareilles. Si chacune de ces injures a pu m'affecter autant que les plus graves, moi qui alors étais persécuté et insulté; vous, pour qui elles étaient étrangères, vous ne les jugez peut-être pas de nature à former une accusation. Mais ce que je vais dire, vous indignera tous autant que moimême : ce que vous allez entendre, est au-dessus de toute expression; et je n'entreprendrais pas aujourd'hui d'en accuser Midias, si je ne l'eusse convaincu sur-le-champ, devant le peuple.

Il a voulu, Athéniens, déchirer ma robe sacrée: car une robe qu'on prépare pour une fête, est sacrée, tant qu'elle est destinée à cet usage; il a voulu briser les couronnes d'or que j'avais commandées pour décorer ma troupe. Forçant, de nuit, la maison de l'orfèvre, il a exécuté son dessein en partie, et il aurait été plus loin, si on ne l'cût arrêté. Qui jamais dans une ville se porta à de tels excès? Ce n'est pas tout, il a corrompu le maître de ma troupe; et', si Téléphane, mon principal acteur, ne se fût montré fidèle, et, s'apercevant de la manœuvre, n'eût chassé le traître, et ne se fût chargé lui-même d'exercer la troupe, elle serait

entrée, Athéniens, sans avoir été instruite; et moi, chorége, hors d'état de disputer le prix, j'aurais essuyé le plus cruel affront. Peu satisfait de ces injures, il a été jusqu'à corrompre l'archonte, un des chefs de la fête; il a animé contre moi mes rivaux; il a crié, menacé, obsédé des juges liés par la religion du serment, fermé et cloué la porte du théâtre; enfin, n'étant que particulier, il n'a cessé de me nuire par des coups d'autorité, par des attentats inouis. Vous qui devez prononcer dans cette cause, vous m'êtes tous témoins de ce qui s'est passé sur le theâtre ou devant le peuple. Mais quels discours méritent plus créance que ceux à la vérité desquels les juges eux-mêmes peuvent rendre témoignage? Après avoir corrompu les juges des acteurs de danse et de musique, il a couronné tous ses beaux exploits par me frapper outrageusement, et par enlever le prix de la victoire à ma tribu qui avait l'avantage.

Voilà, Athéniens, les excès de son insolence envers ma tribu et moi, et ses impiétés envers le dieu dont on célébrait la fête; voilà ce qui m'a fait porter mes plaintes devant le peuple. Je supprime, pour le moment, mille autres traits pareils, que je vous exposerai tout-à-l'heure, dans le plus grand détail qu'il me sera possible; traits de méchanceté

ουθε ποιήσαντα έν τη πολει. Ουκ απέχρησε δ' αυτώ τούτο, άλλα και τον διδάσκαλου, ω άνδρες 'Αθη. ναΐοι, διέφθειρε μου του χορού ή, εί μη Τηλεφάνης. ό αύλητης, άνδρων βέλτιστος περί έμε τότε έγενετο. καί, το πράγμα αίσθομενος, τον άνθρωπον άπελάσας, αυτός συγκροτείν και διθάσκειν ώετο δείν τον χορόν, ούδ αν ηγωνισάμεθα, ω άνδρες 'Αθηναίοι, άλλ' αδίδακτος αν είσηλθεν ο χορός, ή πραγματα αίσχιστα αν εσαθομεν. Και ουδ' ένταυβ' έστη της ύβρεως, άλλα τοσούτον αυθώ σεριήν, ώσθε τον έστεφανωμένον Αρχοντα διέφθειρε τους χορηγούς συνηγεν έπ έμέ, βοών, απειλών, ομνύουσι παρεστηκώς τοις κριταίς. τα σαρασκήνια Φράττων, σροσηλών, ίδιωτης ών, τα δημόσια, κακά ή σράγματα άμυθητά μοι σαρέχων, διετέλεσε καί τούτων, όσα γε έν τῷ δήμω γέγουεν, ή πρός τοις κριταίς έν τῷ Βεάτρω, ύμεις έστε μοι μάρθυρες σάνθες, ὧ άνδρες δικασταί. Καίθοι των λόγων τούτους χρη δικαιοτάτους κ πιστοτάτους ήγεισθαι, ούς αν οί καθημενοι τῷ λέγοντι μαρτυρῶσιν άληθεις είναι. Προδιαφθείρας τοίνυν τους πριτάς τώ άγωνι των άνδρων, δύο ταυτα ώσπερεί κεφάλαια έφ' άσασι τοις έαυτῷ νενεανιευμένοις έσεθηκεν έμου μέν ύβρισεν είς το σώμα, τη φυλή δε κραθεύση τον άγώνα αίτιώτατος του μη νικήσαι κατέστη.

Τά μεν οῦν είς έμε και τους φυλέτας ήσελγημένα,

και τα σερί την έορτην αθικήματα τουτώ σεσραγμένα, έφ' οίε αυτον σεουβαλόμην, ταῦτ' ἔστιν, ώ άνδρες Αθηναΐοι, και σολλά έτερα, ων όσα αν οΐος τε ὧ διέξειμι προς υμας αυτίκα δη μάλα έχω δε λέγειν και συνηρίας έτερας αυτου παμπληθείς, και ύβρεις είς πολλους ύμων, και τολμημαία τοῦ μιαρου τούτου σολλά και δεινά ερ' οίς, των σεσονθότων οί μεν, ω ανδρες δικασταί, καταδείσαντες τουτον καὶ το τούθου θράσος, καὶ τούς περί αύθον έθαίρους. και σλούδον και ύβριν, και τάλλα όσα δή πρόσεσλι τουτώ, ήσυχ ίαν έσχον, οί δ', έσιχειρήσαντες δίκην λαμβάνειν, ούκ ηδυνήθησαν είσι δ' οί και διελύσαντο, ίσως λυσιτελείν αυτοίς ήγουμενοι. Την μέν ούν ύσερ αύτων δίκην έχουσιν όι γε σεισθέντες, της δ' ύσερ τῶν νόμων, οὐς σαραβας οὖτος, κακείνους ήδικει τόλε, και νῦν έμε, και σάντας τους άλλους, ύμεις έστε κληρονόμοι. Πάντων ουν τουτων άθροων έν τίμημα σοιήσασθε, ό, τι αν δίκαιον ήγησθε. Έξελέγξω δέ, σρώτον μέν, όσα αυτός ύβρίσθην, έσειβ', όσα ύμεῖς νολκησθε μετά ταυτα δε και τον άλλον, ω άνδρες Αθηναΐοι, βίον αὐτοῦ σάντα έξετάσω, και δείξω πολλων Βανάτων, ούχ ένος, όντα άξιον. Λέγε μοι την τοῦ χρυσοχόου σρώτην λαβών μαρτυρίαν.

### MAPTYPIA.

Παμμένης Παμμένους, έπαρχος, έχω χρυσοχο-

de tous les genres, traits d'insolence envers plusieurs d'entre vous, traits d'audace les plus révoltans. Parmi les offensés, les uns, redoutant sa violence et sa témérité, ses amis et ses richesses, son crédit et sa puissance, se sont tenus tranquilles; les autres, qui l'ont poursuivi en justice, n'ont rien obtenu; quelques-uns, persuadés sans doute que c'était leur avantage, ont fait avec lui des arrangemens particuliers. Ceux qui se sont laissé gagner, ont tiré satisfaction pour eux-mêmes: c'est à vous, Athéniens, à venger les lois d'Athènes, au mépris desquelles il les a insultés, eux, tous les autres et moi. Sévissez en même tems contre tous ses attentats, et infligez-lui la peine que vous jugerez convenable. Je le convaincrai d'abord en rappelant tous les outrages que j'ai essuyés de sa part; je détaillerai ensuite tous les excès qu'il a commis envers vous; enfin, j'exposerai toute sa vie, et je montrerai qu'il mérite, non une mort seule, mais plusieurs morts. On va lire, avant tout, la déposition de l'orfèvre. Lisez, greffier.

# Déposition.

Moi Pamménès, fils de Pamménès, j'ai, dans la place publique, une maison où je demeure, et où j'exerce la profession d'orfèvre. Démosthène, pour lequel je dépose, m'avait commandé des couronnes d'or, et une robe brochée d'or, qui devaient servir dans les fêtes de Bacchus; j'avais achevé ces ouvrages, et je les gardais chez moi, prêt à les livrer: Midias, qui est accusé par Démosthène, est venu fondre avec d'autres, pendant la nuit, sur ma maison dont il a forcé la porte. Il a voulu briser les couronnes, et déchirer la robe; il a gâté une partie des ouvrages; et, si quelques-uns ont été épargnés, c'est que m'étant montré, je l'ai empêché d'aller plus loin [2].

J'ai à vous rapporter, Athéniens, comme je le disais en commençant, mille traits de sa méchanceté et de son insolence envers d'autres. Quoique ces traits soient en aussi grand nombre que vous le verrez tout-à-l'heure, je les ai recueillis tous; et la chose n'était pas difficile, puisque ceux qui avaient à se plaindre de lui sont venus me trouver d'eux-mêmes. Mais je veux auparavant vous prévenir des défenses par lesquelles il essaiera de vous en imposer. Il est aussi utile pour vous qu'essentiel pour moi, que je détruise ces objections. Pourquoi? c'est qu'empêcher qu'on ne vous trompe, c'est vous mettre en état de prononcer d'une manière conforme à la justice et à votre serment. Vous devez done donner la plus grande attention aux réponses solides que vous allez entendre, les graver dans votre mémoire, et les opposer à toutes les vaines défenses de Midias.

είον έν τη άγορα, έν ω ή καταγίγνομαι ή έργαζομαι την χρυσοχοϊκήν τέχνην. Έκδοντος δέ μοι Δημοσθένους, ω μαρτυρω, στέφανον χρυσοῦν, ώστε κατασκευάσαι, και ίματιον διάχρυσον σοιησαι, όσως σομσεύση έν αὐτοις την τοῦ Διονύσου πομπην, και έμοῦ συντελέσαντος αὐτά, και έχοντος παρ έμαυτω έτοιμα, είσσηθήσας σρός με νύκτωρ Μειδίας ό κρινόμενος ύσο Δημοσθένους, έχων με δ΄ έαυτοῦ και άλλους, έπεχείρησε διαφθείρειν τον στέφανον και το ίματιον, και τινα μέν αὐτων έλυμήνατο, οὐ μέντοι σάντα γε έδυνήθη, διά το έσειφανέντα με κωλῦσαι.

Πολλά μεν τοίνυν, ὧ ἀνορες ᾿Αθηναῖοι, καὶ περὶ ὧν τους ἀλλους ἡοἰκηκεν, ἔχω λέγειν, ὥσωτρ εἶωτον ἐν ἀρχῆ τοῦ λόγου, ἢ συνείλοχα ὕβρεις αὐὶοῦ ἢ πονηρίας τοσαύτας, ὅσας ἀκούσεσθε αὐτίκα δη μάλα. ἦν δ' ἡ συλλογη ἡαδία. αὐὶοὶ γαρ οἱ πεπονθοίθες προσήεσαν μοι βούλομαι δὲ ωρό τουίων εἰωτεῖν, οῖς ἐπιχειρήσειν αὐὶον ἀκήκοα ἐξαωαίὰν ὑμᾶς τους γαρ ὑπερ τουτων λόγους, ἐμοὶ μεν ἀναγκαιοἰαίους προειπεῖν ἡγοῦμαι, ὑμῖν δὲ χρησιμωτάτους ἀκοῦσαι. Διὰ τί; ὅτι τοῦ δικαίαν καὶ εὐορκον βέσθαι την ψῆφον ὁ καλύσας ἔξαωτηθηναι λόγος ὑμᾶς, οῦτος αἰτιος ἔσται. Πολύ δη μάλιστα ωἀντων τουτω τῷ λόγω ωροσέχειν ὑμᾶς δεῖ, καὶ μνημονεῦσαι τοῦτον, καὶ ωρὸς ἔκαστον ἀωαντᾶν, ὅταν οῦτος λέγη.

Έστι δε σρώτον μεν εκείνο ουκ άθηλος έρων, έξ ων ίδια προς τινας αυτος διεξιών άπηγγελλετό μοι, ώς, είσερ αληθώς έσεσονθειν ταῦτα ά λέγω, δίκας ίδιας μοι σροσηκεν αυτώ λαχείν, των μεν ίματιων και των χρυσων στεφάνων της διαφθοράς και της wepi τον χορον άσασης έσηρείας, βλαβης, ών δ' eis το σωμα ύβρίσθαι φημί, ύβρεως, ού, μα Δί, ούχι δημοσία κρίνειν αύτον, και τίμημα έπαγειν, ό, τι χρη παθείν, η αποδίσαι εγω δε, εν μεν εκείνο ευ οίδα, και ύμας δε είδεναι χρή, ότι, εί μη προύδαλλομην αὐτον, ἀλλ' ἐδικαζόμην, ούναντίος ἀν ἦκεν εὐθύς μοι λόγος, ώς, είσερ ην τι τούτων άληθες, προβάλλεσθαί με έδει, καί σαρ αύτα τάδικηματα την τιμωρίαν ποιεισθαι. ό τε γάρ χορός ην της πόλεως, ή τε έσθης, της έορτης ένεκα, πάσα παρεσκεύασλο, έγω τε, ό σεσονθώς ταῦτα, χορηγός ην τίς αν οῦν έτεραν μάλλον είλεθο τιμωρίαν, ή την έκ τοῦ νόμου καθά τῶν σερί την έορτην αθικούντων οὖσαν; Ταῦτ' εὖ οἶδ' ότι σαντ' αν έλεγεν ούτος τότε. Φευγοντος μεν γαρ. οίμαι, και ήδικηκότος έστι, το τον σαρόντα τρόπον τοῦ δοῦναι δίκην διακρουόμενον, τον οὐκ ονθ' ώς έθει γενέσθαι λέγειν Λικαστών δέ γε σωφρόνων, τούτοις τε μη σροσεχειν, και, ον αν λαβωσιν ασελγαίνοντα, κολάζειν. Μη δη τουτο λέγειν αυτον έᾶτε, ότι καί δίκας ίδιας δίδωσιν ό νόμος μοι και γραφήν ύβρεως

Voici un premier moyen qu'il emploiera certainement; je l'ai su de quelques-uns auxquels il s'en est ouvert. Il dira que, quand même j'aurais éprouvé, de sa part, les mauvais traitemens dont je me plains, je devais le poursuivre en justice ordinaire. Il a brisé des couronnes d'or, déchiré une robe, inquiété ma troupe, et m'a frappé moimême : eh bien! je devais l'attaquer par les voies accoutumées, comme ayant causé du dommage ou fait une insulte; mais non pas, certes, le poursuivre par une voie extraordinaire, et conclure envers l'état à une peine pécuniaire ou corporelle. Pour moi, je suis persuadé d'une chose, et vous devez, Athéniens, en être persuadés vous-mêmes, que, si je l'eusse poursuivi en justice ordinaire, il aurait aussitôt changé de langage. Quand les plaintes seraient fondées, aurait-il dit, c'est devant le peuple qu'il aurait fallu me traduire, et me faire condamner sur-le-champ à une peine. Car enfin, aurait-il ajouté, la troupe était formée au nom de la république, tout l'habillement était préparé pour la fête, l'offensé était chorége. Pourquoi donc n'avoir pas préféré la poursuite ordonnée, par la loi, contre les violateurs de la fête? Voilà ce qu'il aurait dit, je n'en doute pas. En effet, c'est l'usage d'un coupable accusé, de décliner la forme selon laquelle on veut le faire punir, et de prétendre que ce n'est point de telle manière qu'on devait l'attaquer; c'est le devoir de juges raisonnables de

ne pas écouter de pareils discours, et de punir l'insolent cité devant eux. Ne lui permettez donc point de dire que la loi m'autorise à le poursuivre dans la forme selon laquelle on poursuit l'auteur d'une insulte; oui, elle m'y autorise; mais Midias doit montrer, ou qu'il n'a pas fait ce dont je l'accuse, ou qu'en le faisant, il n'a pas violé la sainteté de la fête: c'est là sur quoi je l'ai accusé devant le peuple; c'est là sur quoi vous allez prononcer. Si, n'usant pas du privilége d'une action ordinaire, et cédant à la république la réparation de l'offense qui m'a été faite, j'attaque Midias selon la forme qui ne me procure aucune réparation pécuniaire; loin que cette conduite doive me faire tort, il faut m'en tenir compte.

Je sais aussi qu'il répétera sans cesse: Ne me livrez pas à Démosthène; ne me perdez pas à cause de Démosthène; me ferez-vous périr parce que nous sommes ennemis? Je sais qu'il affectera de répéter ces paroles, afin de me rendre odieux. Mais il n'en est pas comme il le dit; il s'en faut bien. Non, ce n'est jamais à celui qui accuse, que vous livrez le coupable. Quand un citoyen est offensé, ce n'est pas la peine à laquelle il conclut contre l'offenseur, que vous infligez; vous avez, au contraire, établi des lois qui ont précédé l'offense, avant de connaître l'offenseur ou l'offensé. Et que font ces lois? Elles promettent de donner à tout citoyen attaqué le droit de poursuivre celui qui

(δίδωσι γάρ) άλλ, ώς οὐ πεποίηκεν ἀ καθηγόρηκα, η, πεωσιηκώς, οὐ ωτερί την έορτην ἀδικεῖ, τοῦτο Λεικνύτω. Τοῦτο γάρ αὐτον έγω ωρούβαλομην, ἡ ωτερί τοὐτου την ψηφον οἴσετε νῦν ὑμεῖς. Εἰ δ΄ ἐγω, την ἐπὶ τῶν ἰδίων Λικών ωλεονεξίαν ἀφείς, τῆ ωόλει ωαραχωρώ της τιμωρίας, καὶ τοῦτον είλομην τον ἀγώνα, ἀφο οῦ μηθέν ἐσθι λημμα λαβεῖν ἐμοὶ, χάριν, οὐ βλά-βην δηωου, τοῦτ ἀν είκοτως ἐνέγκαι μει παρ ὑμών.

Οἶδα τοίνυν, ὅτι καὶ τούτφ σολλῷ χρήσεται τῷ λόγω Μή με Δημοσθένει σαραδώτε, μηθέ διά Δημοσθένην με ανέλητε ότι τούτω σολεμώ, δια τοῦτό με αναιρήσετε; Τα τοιαύτα σολλακις οδό ότι φθεγξεται, βουλομενος φθονον τινά έμοι διά τουτων των λόγων συνάγειν. "Εχει Α' ούχ ούτω ταῦτα, ούδ" έγγυς. Ούδενα γαρ των άδικουντων ύμεῖς ούδενί των κατηγόρων έκδιδοτε ούδε γαρ, επειδάν άδικηθη τις, ώς αν έκαστος ύμας ό σαθών σείση, σοιείσθε την τιμωρίαν, άλλα, τούναντίον, νόμους έθεσθε πρό τῶν άδικημάτων έω άδηλοις μεν τοις άδικησουσιν, άδηλοις δε τοις αδικησομένοις. Ούτοι δε τί σοιούσιν οί νόμοι; σᾶσιν ύσισχνοῦνται τοῖς έν τῆ σολεί Νίκην, αν αθικηθή τις, έσεσθαι δι αυτών λαβείν. Όταν τοίνυν των σαραβαινόντων τινά τους νόμους κολάζητε, ούχι τοις κατηγόροις τοῦτον ἐκδίδοτε, άλλα τους νόμους ύμιν αὐτοις βεβαιοῦτε.

Αλλά μην, προς γε το τοιούτον, ότι, Δημοσθένης ( Φησίν ) ύβρισται, δίκαιος κὶ κοινός κὶ ύστερ απαντων έσθ ό λόγος. Ου γαρ είς Δημοσθενην όντα με ήσελγαινε μόνον, ταύτην την ημέραν, άλλα κ είς χορηγόν ύμετερον τοῦτο δ' όσον δυναται, γνοίητ αν έκ τωνδε. "Ιστε δήσου τουθ', ότι των θεσμοθετών τούτων, ούδενί Θεσμοθέλης έσλ όνομα, άλλ' όλιδηπολε έκασλω. "Αν μεν τοίνον ιδιώτην όντα τινά αυτών ύβριση τις n' nanos elon, ypaphi o'Cpews nai Sinni nannyopias ίδιαν Φεύξεται έαν δε θεσμοθέτην, άτιμος έσται καθάσαξ. Διά τί; ότι τους νόμους ήδη ό τουτο ποιών προσυβρίζει, και τον υμέτερον κοινον στέφανον, καί το της σολεως όνομα ό γαρ θεσμοθέτης ούδενος ανθρώπων έστ' όνομα, άλλα της πόλεως. Και πάλιν γε τον Άρχοντα, ταύτο τοῦτο, ἐάν μέν ἐστεφανωμένον σατάξη τις η κακώς είση, άτιμος εάν δε ίδιωτην, ίδια ύποδικος. Και ου μόνον περί τούτων ούτω ταῦτ έχει, άλλα καὶ σερί σαντων, είς αν ή σολις τινα άθειαν, ή στεφανηφορίαν, ή τινα τιμήν δω. Ούτω τοίνον, και έμε εί μεν έν άλλαις τισίν nuecais noixnoe Ti Toutav Meidias idiatny orta, idia

l'attaque. Lors donc que vous punissez un infracteur des lois, vous ne le livrez pas aux accusateurs; mais vous vous assurez à vous-mêmes la jouissance de vos lois.

C'est Démosthène qui a été insulté, dira-t-il encore. Voici ma réponse, qui est solide, et qui intéresse la sûrcté commune. Ce n'est pas Démosthène qu'on a insulté sur le théâtre, mais votre chorége. La différence est essentielle; je vais vous le faire comprendre. Vous le savez, sans doute; parmi les thesmothètes, aucun ne porte le nom de sa charge, mais le nom qu'il a reçu de son père. Insulte-t-on un d'entre eux, comme simple particulier, par des actions ou par des paroles? on sera accusé pour insulte d'actions ou de paroles, par les voies ordinaires. L'a-t-on insulté comme thesmothète? on sera diffamé. Pourquoi? c'est que, dans sa personne, on a insulté les lois, on a insulté un personnage revêtu d'un caractère public [5]; car thesmothète n'est pas un nom de famille, mais un nom de charge. Il en est de même de l'archonte L'a-t-on frappé ou injurié dans l'exercice de son emploi? on sera diffamé. L'a-t-on insulté comme particulier? on ne peut être attaqué que par une action ordinaire. Nous dirons la même chose de tous ceux que l'état a revêtus de quelque honneur, de quelque charge, ou de quelque fonction. De même, moi, si Midias m'eût insulté, dans un autre jour, comme simple particulier, j'aurais dù

le poursuivre par une action ordinaire; mais, si toutes les insultes qu'il m'a faites, il les a faites à votre chorége, dans un jour de fête, il doit encourir la vindicte publique. Car ce n'est pas Démosthène qu'il a insulté, mais un chorége, personnage public; et il l'a insulté en un jour où les lois le prennent sous leur sauve-garde. Quand on veut établir des lois, il faut bien les examiner; dès qu'elles sont établies, il faut les observer : la justice et votre serment le demandent. Nous avions anciennement des lois portées contre ceux qui ont lésé, insulté ou frappé; s'il eût suffi de ces lois contre ceux qui auraient commis quelqu'un de ces délits dans les fêtes de Bacchus, il n'eût pas été besoin d'une loi nouvelle. Mais les anciennes ne suffisaient pas; ce qui le prouve, c'est que vous avez porté une loi pour le dieu même, pour les fêtes célébrées en son honneur. Si donc un citoyen a encouru la peine des anciennes lois, de la nouvelle et de toutes les autres, est-ce une raison pour qu'il jouisse de l'impunité? n'en est-ce pas une plutôt pour qu'il soit puni plus sévèrement? Oui, sans doute.

On m'a rapporté qu'il allait, de tous côtés, demandant et recueillant les noms des citoyens, à qui il est arrivé de recevoir une insulte, et qu'il se dispose à vous les citer tous. Par exemple, il vous parlera d'un proëdre, que l'on dit avoir été frappé autrefois par Polyzèle, et d'un thesmothète qui,

και δίκην στροσηκεν αύδῷ διοδίναι εί δε χορηγον όνδα ύμετερον, ίερομηνίας ούσης, σάνθ, όσα ήδικησεν, υθρίσας Φαίνεται, δημοσίας όργης και τιμωρίας δίκαιος έστι τυγχάνειν άμα γάρ τῷ Δημοσθένει κὸ ο γορηγός υβρίζελο (τουτο δ' εσλί της πόλεως ονομα), καί οι ταύ αις ταις ήμεραις, αίς ουκ έωσιν οί νομοι. Xon Se, otav mer Tisnose Tous vomous, omoioi Tives είσι σκοπείν, επειδάν δε Απόθε, Φυλάλλειν κ χρησθαι. καί γαρ εύορκα ταῦθ' ύμιν ἐσθί, και άλλως δίκαια. Ήν ο της βλάβης ύμιν νομος πάλαι, ην ο της αικίας, ην ό της ύβρεως. Εί τοινυν άστεχρη τους τοις Διονυ σίοις τι ποιούντας τούτων κατά τούτους τούς νόμους δίκην διοδύαι, ούδεν αν ύμιν προσέδει τουδε του νόμου. 'Αλλ' ούκ άσεχρη. Σημείον δε έθεσθε ίερον νόμον aป่ใต้ τφ Θεφ περί της ໂερομηνίας. Εί τις οὖν κακείνοις τοῖς σροϋσάρχουσι νόμοις, κ τουτώ τῷ μετ' έκείνους τεθέντι, ή σασι τοις λοιποίς έστ' ένοχος, ό τοιούτος σοτερα μη δω δια τούτο δίκην, η μείζω δοίη δικαίως; έγω μεν οίμαι μείζω.

'Ασήγγειλε τοίνον τίς μοι σεριϊόντα αὐτόν συλλέγειν καὶ συνθάνεσθαι τίσι σώσοτε συμβέβηκεν ύβρισθήναι, καὶ λέγειν τούτους καὶ διηγεῖσθαι πρός ύμᾶς μέλλειν οῖον, ὧ ἀνθρες 'Αθηναῖοι, τον σρόεδρον, όν σοτέ φασιν έν ύμιν ύσο Πολυζήλου σληγήναι, καί τον θεσμοθέτην, ος έναγχος επληγη την αύλητρίδα αφαιρούμενος, και τοιούτους τινάς, ώς, έαν σολλους έτερους πολλά και δεινά σεσονθότας έπι-Λείζη, ήττον ύμας έφ οίς έγω πεπονθα οργιουμένους. Έμοι δ' αυ τουναντίον, ω άνδρες Αθηναΐοι, δοπείτε σοιείν αν είκοτως, είσερ του κοινή βελτίστου δεί μέλειν ύμιν. Τις γαρ ούκ οίθεν ύμων, του μεν πολλα τοιαύτα γίγνεσθαι το μη κολάζεσθαι τους έξαμαρτάνοντας αίτιον ον, του δε μηθένα υβρίζειν το λοιπον, το δίκην τον αξεί ληφθέντα, ην προσήκει, διδόναι, μόνον αίτιον αν γενόμενον; εί μεν τοίνυν ασοτρέψαι συμφέρει τους άλλους, τοῦτον και δι' έκεῖνα κολαστέον, καὶ μᾶλλόν γε, όσφ περ ἀν ή πλείω ἡ μείζω. εί δε σαροξύναι, κ τούτον και σάντας τους άλλους ECTEON.

"Ετι τοίνυν, οὐδ' όμοιαν οῦσαν τοὐτώ κάκείνοις συγγνώμην εύρησομεν. Πρῶτον μεν γαρ ό τον Θεσμοθέτην πατάξας τρεῖς εἶχε προφάσεις, μέθην, ἔρωτα, άγνοιαν, δια τὸ σκότους και νυκτὸς τὸ πραγμα γεγενῆσθαι εἰπειθ' ὁ Πολύζηλος ἐκεῖνος, ὁργῆ καὶ τρόπου προπετεία φθάσας τὸν λογισμὸν, άμαρτών ἔπαισεν οὐ γαρ ἐχθρὸς γε ὑπῆρχεν ὢν, οὐδ' ἐφ' ὑβρει τοῦτ' ἐποίησεν. 'Αλλ' οὐ Μειδία τοὐτων οὐδεν ἐστιν εἰπεῖν. Καὶ γαρ ἐχθρὸς ἦν, ὰ μεθ' ἡμέραν εἰδως ὑβριζε·

dernièrement, fut insulté, en retirant une musicienne des mains de ses ravisseurs. Il vous en citera plusieurs autres, comme si, parce qu'un grand nombre de citoyens ont essuyé des insultes, vous deviez moins punir celles que j'ai reçues. Je pense, au contraire, que c'est une raison pour user d'une plus grande rigueur, si le bien public vous touche. Qui de vous, en effet, ignore que c'est l'impunité des coupables qui multiplie ces violences, et que le seul moyen de les arrêter pour la sulte, est de punir, d'une manière convenable, tout ce qu'on trouvera d'insolens? Si donc il est nécessaire de les effrayer tous par un acte de sévérité, les insultes déjà faites ne sont qu'un nouveau motif de punir Midias, et un motif d'autant plus fort, que ces insultes sont plus multipliées et plus criantes. Mais, si vous trouvez bon d'encourager Midias et tous les hommes de son espèce, il faut le laisser impuni.

Midias, d'ailleurs, peut-il apporter les mêmes excuses que les personnes qu'il cite? Celui qui a frappé le thesmothète, pouvait se rejeter sur l'ivresse, sur la passion qui le transportait, ou sur l'ignorance, puisque l'affaire s'était passée pendant la nuit et dans les ténèbres. Pour ce qui est de Polyzèle, il a donné des coups, emporté par la fougue du caractère, qui ne lui a pas laissé le tems de la réflexion; il n'était pas ennemi, et n'avait pas dessein d'insulter. Midias ne peut alléguer aucune

de ces excuses. Il était mon ennemi, il m'a insulté sciemment et pendant le jour : son dernier trait d'insolence et tout le reste de sa conduite annoncent qu'il avait intention de m'outrager. Enfin, ma conduite est bien différente de celle du thesmothète et du proëdre. L'un, peu sensible à l'injure, ne s'embarrassant ni du peuple ni des lois, s'est accommodé pour je ne sais quelle somme, et s'est désisté de sa poursuite. L'autre, ne tenant pas plus compte du peuple et des lois, a fait aussi un accommodement particulier, et n'a pas même cité Polyzèle en justice. Ainsi, veut-on les blâmer dans le cas présent? on peut les citer. Veut-on excuser Midias? on doit chercher d'autres exemples, puisque ma conduite ne ressemble nullement à la leur, puisque je n'ai rien reçu, ni voulu rien recevoir; mais que, fidèle à poursuivre la réparation due aux lois, aux dieux et à vous-mêmes, je vous la remets aujourd'hui entre les mains.

Ne lui permettez donc pas d'alléguer de faibles raisons: s'il insiste, ne l'écoutez pas, comme si elles étaient solides. Soyez bien résolus à les rejeter; et il ne lui restera plus rien à dire. Car, enfin, de quel prétexte pourra-t-il colorer sa conduite? Par quelle excuse pourra-t-il la défendre? Il se rejetera peut-être sur la colère. On peut rejeter sur cette passion les insultes faites dans un premier mouvement, qui n'a pas permis de réfléchir; mais les violences qu'on est convaincu d'avoir préparées

και ούκ έπι τού ου μόνον, άλλ έπι πάν ων Φαίνεται σροηρημένος με ύβρίζειν. Και μην, ουθέ των σεσραγμένων έμοι και τούτοις ούδεν όμοιον όρω. Πρώτον μεν γαρ ό θεσμοθέτης, ούχ ύσερ ύμων, ούδε των νόμων Φρεντίσας, ούδ άγανακτήσας Φανήσεται, άλλ, ίδια πεισθελς όποσω δήποτε αργυρίω, καθυφελς τον αγώνα. έπειβ', ό πληγείς έκεῖνος ύπο τοῦ Πολυζήλου, ταὐτο τοῦτο, ίδια διαλυσάμενος, ερρώσθαι σολλά τοις νόμοις είσων και ύμιν, ουδ είσηγαγε τον Πολύζηλον. Εί μεν τοίνυν εκείνων κατηγορείν βούλεται τις έν τώ σαρώντι, δει λέγειν ταυτα εί δ' ύπερ ων έγω τουτου καθηγόρηκα, απολογείσθαι, πάνλα μάλλον, ή ταῦθα, λεκτέον. Παν γαρ τουναντίον έκεινοις, αυτός μέν ούτε λαζων ούθεν, ούτ έσιχειρήσας λαζείν φανήσομαι, την δ΄ ύσερ των νόμων, και την ύπερ του βεού, κ) την ύστερ ύμῶν τιμωρίαν δικαίως φυλάξας, και νῦν ἀποθεδωκώς ύμιν.

Μη τοίνον έατε ταῦτ αὐτον λέγειν, μηδ, ἀν βιάζηται, σείθεσθ' ώς δίκαιον τι λέγοντι. "Αν γαρ ταῦθ' οὐτως έγνωσμένα ὑσάρχη παρ' ὑμῖν, οὐκ ένέσται αὐτῷ λόγος οὐθὲ εἶς. Ποία γαρ σρόφασις, τίς ἀνθρωσίνη ἡ μετρία σκῆψις φανεῖται τῶν σεσραγμένων αὐτῷ; όργη, νη Δία (καὶ γαρ τοῦτο τυχον

λέξει). Αλλ' ά μέν άν τις άφνω τον λογισμόν φθάσας έξαχθη ωράξαι, κάν ύδριστικώς τουτο ωοιήση, δι' όργην γ' ένι φησαι ωεωοιηκέναι ά δ' άν έκ ωολλοῦ, συνεχώς, έωι ωολλάς ήμέρας, ωαρά τους νόμους ωράττων τις φωράται, ου μόνον δήωου τοῦ μή μετ' όργης άωτέχει, άλλά και βεβουλευμένος ό τοιοῦτος ύβρίζων έστιν ήδη φανερός.

'Αλλά μην, όπηνικα και σεσοιηκώς ά κατηγορώ, nai USpel wewoinnies paiveral, Tous voucous non dei σποσείν, ω άνοβες διπασταί (πατά γαρ τουτους δικάσειν ομωμοκαίε)· και θεωρείο όσω μειζονος οργής καί (ημίας αξιούσι τους έκουσια και δι' ύβριν τι σλημμελούντας, των άλλως σως έξαμαρτανοντων. Πρώτον μέν τοίνον οί σερί της βλάβης ούτοι νόμοι σάνθες, ίν εκ τούθων άρξωμαι, αν μεν έκων τις βλάψη, διωλούν, αν δ' ακων, απλούν το βλαβος κελεύουσιν έκλίνειν είκόλως ό μεν γαρ παθών πανλαγοῦ Bondelas Sixaios eoti Tuyxaveiv, To Sparavti S' ούκ ίσην την έργην, αν θ' έκων, αν τ' ακων, έταξεν ο νομος έσειθ' οί φονικοί, τους μέν έκ σρονοίας άποκτιννύντας θανάτω, και άειφυγία και δημεύσει των ύσαρχοντων, ζημιούσι, τους δ' ακουσίως, αίθεσεας και φιλανθρωσίας σολλής ήξιωσαν.

Ου μόνον δ' έωι τουτων τοις έκ προαιρέσεως υβρισταις χαλεωους ονίας ιδειν έσλι τους νόμους, άλλα de loin, et meditées plusieurs jours de suite, au mépris des lois, on ne peut dire qu'on s'y soit porté par colère; il est hors de doute qu'on s'y est livré exprès et à dessein.

Mais, puisqu'il est évident que Midias a fait l'action dont je l'accuse, et qu'il l'a faite avec l'intention de m'outrager, il ne s'agit plus que de consulter les lois d'après lesquelles vous avez juré de prononcer. Ces lois infligent une bien plus grande peine à ceux qui se sont portés à une violence avec réflexion, et dans le dessein de faire une insulte, qu'à ceux qui l'ont commise de toute autre manière. Commençons par les lois touchant les dommages. Elles ordonnent toutes une réparation au double, si le dommage est volontaire, et au simple, s'il est involontaire. Cette disposition est juste : celui qui a souffert le dommage, doit obtenir un dédommagement dans quelque cas que ce soit; au lieu que celui qui l'a causé, ne doit pas subir la même peine, soit qu'il ait agi exprès ou sans dessein. Quant aux lois concernant le meurtre, elles condamnent à la mort, à un exil perpétuel, ou à la confiscation de tous les biens, un homme qui en a tué un autre volontairement: s'il n'avait pas volonté de tuer, elles usent envers lui de douceur et d'indulgence.

Et ce n'est pas seulement dans ce cas, mais dans tous, que les lois s'arment de sévérité contre les violences réfléchies. En effet, si un particulier re-

fuse de payer la somme à laquelle il est condamné par un jugement, pourquoi la loi, ne se bornant pas à donner contre lui une action ordinaire, prescrit - elle une amende au profit du trésor? Pourquoi encore, si un citoyen prend, dans la bourse d'un autre qui le lui permet, un ou deux talens, ou même dix, et qu'il resuse de les lui rendre, n'a-t-il pas affaire à la partie publique; tandis que, s'il lui enlève de force un objet de la moindre valeur, il est condamné, par les lois, à payer au trésor autant qu'au particulier? Pourquoi? c'est que le législateur a regardé toute violence comme un crime public, un crime qui intéresse ceux même qui ne sont pas offensés. Il a jugé que la force est donnée à peu d'hommes, mais que les lois sont pour tous; qu'il faut distinguer celui qui se rend à la séduction, de celui qui cède à la violence; qu'on doit venger l'un suivant les formes accoutumées, et l'autre par une voie extraordinaire. Aussi, pour une insulte, donne-t-il action à tout citoyen, et veut-il que l'amende soit au profit du trésor. Il pense que celui qui insulte, manque autant à la république, qu'à la personne insultée; que celle-ci doit se contenter de la peine du coupable, et que ce n'est pas à elle que doit revenir l'amende imposée pour l'insulte. Il va même jusqu'à permettre de poursuivre quiconque a insulté un esclave. Selon lui, on ne doit pas examiner quelle est la personne, mais l'action : or l'action

καί εφ' άσαντων. Τι γαρ δηποτ, αν τις όφλων δίκην μη έχτιση, ούχετ' έσοιησεν ο νομος την έξουλης ίδιαν, άλλα σροσλιμών έσελαξε τῷ δημοσίος Καλ πάλιν, τι δησοτε, αν μεν έκων σαρ έκοντος τις λάβη τάλαντον έν, η δύο, η και δέκα, και ταῦτ' ἀσοστερήση, ούθεν αὐίω σεος την σολιν έσλιν; αν θε μικρού σάνυ τιμήματος άξιον τις λάβη, βία δε τοῦτο αθέληται, το ίσον τω δημοσίω ωροστιμάν οι νόμοι κελεύουσιν, όσον περ αν τῷ ἰδιώλη; Δια τί; όλι πανθ, όσα τις βιαζομενος σράττει, ποινα άδικηματα καί κατά τῶν έξω τοῦ σράγματος ὄντων ήγεῖτο ὁ νομοθέτης· την μεν γαρ ίσχυν ολίγων, τους δε νόμους άσαντων είναι, και τον μέν σεισθέντα ίδιας, τον δέ Βιασθέντα δημοσίας δείσθαι Βοηθείας. Διόπερ κ της ύβρεως αυτής τας μέν γραφας έδωκεν άσαντι τώ Βουλομένω, το δε τίμημα εποίησεν όλον δημόσιον. Την γαρ σολιν ήγειτο σοικείν, ούχι των παθόντα μόνον, τον ύβρίζειν έστιχειρούντα, καὶ δίκην ίκανην την τιμωρίαν είναι τῷ σαθόν Ιι, χρήμαλα δ' οὐ προσηχειν των τοιούτων έφ' έαυτω λαμβάνειν. Καί τοσαύτη γ' έχρησατο ύσερβολή, ώστε, καν είς δούλου ύβρίζη τις, όμοιως έδωκεν ύπερ του Ίου γραφήν. Ου γάρ όσλις ό σασχων ῷελο δεῖν σκοπεῖν, άλλα το πρᾶγμα όποιον τι το γιγνομενον έπειδή δε εύρεν ούκ έπιληδειον, μητε σρος δουλον, μηθ' όλως έξειναι σράττειν

έσεταζεν. Οὐ γὰρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν, ω ἄνδρες 'Αθηναῖοι, τῶν σαίν οὐ οὐ ὑ βρεως ἀφορη Ιόλερον, οὐο ἐφ΄ ὅτω μᾶλλον ὑμῖν ὁργίζεσθαι προσήκει. 'Ανάγνωθι δ' αὐτόν μοι λαβών τὸν τῆς ΰ βρεως νόμον. Οὐδὲν γὰρ οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου.

#### NOMOS.

Έαν τις ύβρίση εἴς τινα, ἢ σαῖδα, ἢ γυναῖκα, ἢ ἀνορα, τῶν ἐλευθερων ἢ τῶν Λούλων, ἢ σαράνομον τι σοιήση εἰς τοὐτων τινα, γραφέσθω σορος τοὺς θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος ᾿Αθηναίων, οῖς ἔξεστίν. Οἱ Νὲ θεσμοθέται εἰσαγόντων εἰς τὴν Ἡλιαίαν τριάκοντα ἡμερῶν, ἀφ' ῆς ἀν ἡ γραφὴ, ἐἀν μἡ τι δημόσιον κωλύὴ εἰ Νὲ μὴ, ὅταν ἢ σρῶτον οῖον τε. Ότου Ν' ἀν καταγώ τι ἡ Ἡλιαία, τιμάτω περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα, ὅτου ἀν Νόξη άζιος εἶναι σαθεῖν ἢ ἀσοτῖσαι. "Οσοι Ν' ἀν γράφωνται γραφὰς ἰδίας κατὰ τὸν νόμον, ἐἀν τις μὴ ἐσεξέλθη, ἢ ἐσεξιών μὴ μελαλάβη τὸ πέμπλον μέρος τῶν ἡρων, ἀσοτισάτω χιλίας Νραχμὰς τῷ Νημοσίω. Ἐὰν δὲ ἀργυρίου τιμηθῆ τῆς ΰβρεως, Νεοὲσω, ἐὰν ἐλευθερον ύβρίση, μέχρις ἀν ἐκτίση.

'Anovele, ω ανόρες 'Αθηναῖοι, τοῦ νόμου τῆς φιλανθρωστίας, ὁς οὐθε τους δούλους ὑζείζεσθαι αξιοῖ. Τι οῦν, πρὸς θεῶν; εί' τις είς τους Βαρζαρους ένεγκων τὸν étant nuisible à la société, elle doit être défendue dans tous les cas, même à l'égard d'un esclave. Car il n'est rien, ô Athéniens, non, il n'est rien de moins supportable qu'une insulte, ni qui mérite plus toute votre rigueur. Greffier, prenez la loi concernant les insultes, et faites-en lecture. Il est bon d'entendre la loi même.

### Loi.

Si quelqu'un insulte un enfant, une femme, un homme libre ou un esclave; s'il fait à l'un d'eux quelque outrage, tout Athénien qui n'en aura pas d'empêchement, pourra le citer devant les thesmothètes; les thesmothètes lui donneront action après trente jours, à compter du jour de la citation, s'ils n'en sont empêchés par quelque affaire publique; sinon, le plus tôt possible. Si l'accusé est convaincu, il sera condamné sur-lechamp à la peine pécuniaire ou corporelle que l'on jugera convenable. Si l'Athénien, qui intente procès en vertu de la loi, se désiste de sa poursuite, ou, qu'y persistant, il n'obtienne pas la cinquième partie des suffrages, il paiera mille drachmes au trésor : et, supposé que l'auteur de l'insulte soit condamné à payer une somme, s'il a insulté un homme libre, il sera gardé en prison, jusqu'à ce qu'il ait tout payé.

Vous entendez, Athéniens, la loi pleine d'humanité, qui ne veut pas qu'on insulte même des esclaves. Mais, je vous le demande, si l'on faisait

connaître cette loi aux Barbares, d'où l'on tire des esclaves pour la Grèce, et que, pour faire votre éloge et vanter la ville d'Athènes, on leur dît : Ilest des Grecs si humains, si doux de caractère, que, malgré tous vos torts à leur égard, malgré cette haine pour vous qui leur a été transmise avec le sang, loin de permettre qu'on insulte même des esclaves achetés de leurs deniers, ils ont établi, en commun, une loi pour les défendre, ils ont déjà puni de mort beaucoup d'infracteurs; si, dis-je, on faisait ce rapport aux Barbares, et qu'on leur fît connaître vos sentimens, croyez-vous qu'ils ne vous donnassent pas à tous le droit d'hospitalité dans leurs villes? Quelle peine assez rigoureuse ne mérite donc pas l'infracteur d'une loi non moins estimée des Grecs, qu'elle serait applaudie des Barbares, s'ils en avaient connaissance?

Si je n'eusse pas été chorége, quand j'ai essuyé les outrages de Midias, on ne le condamnerait que comme auteur d'une insulte; mais il me semble qu'on peut, à juste titre, le condamner, comme coupable d'impiété. Vous n'ignorez pas, sans doute, qu'on a établi pour les fêtes de Bacchus des chœurs et des hymnes, non-seulement en vertu des lois concernant ces fêtes, mais en vertu des oracles, qui tous, tant ceux de Delphes, que ceux de Dodone, enjoignent aux Athéniens de former des chœurs, suivant leurs usages, d'immoler des victimes dans les carrefours, et de porter

τόμον τούθον, παρ' ών τα ανθραποδα είς τους Έλληνας κομίζεται, έσσαινών ύμας, και διεξιών σερί της πόλεως, είσοι σρος αύτους, ότι είσι τινες Έλληνες, ανθρωποι ούθως ήμεροι και Φιλανθρωποι τους τρόπους, ώσ le πολλα ύφ' ύμων ηθικημένοι, και φύσει της πρός ύμας έχθρας αυτοίς ύσαρχούσης σατρικής, όμως ούδ' όσων αν τιμήν καταθέντες δούλους κτησωνται, ούδε τούτους ύβρίζειν άξιουσιν, άλλα νόμον δημοσία τον ταῦτα κωλύσοντα τέθεινται τουτονί, κ πολλους ήδη παραβάνλας τον νόμον τοῦτον εζημιώκασι Βανάλω. εί ταῦτ' ἀκούσαιεν καί συνεῖεν οί Βάρβαροι, οὐκ αν οίεσθε δημοσία σαντας ήμας σροξένους αυτών σοιήσασθαι; τον τοίνυν ου σαρά τοις Έλλησι μόνον εύδοκιμούντα νόμον, άλλα και σαρά τοις Βαρβάροις εΰ Λόξαντ' αν έχειν, σκοσείσο ό σαραβάς, ήντινα Sous Sinny, a Elav Estar Sedwics.

Εί μεν τοίνυν, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, μη χορηγος ὧν ταῦτ' ἐσεσούθειν ὑσο Μειδίου, ὕβριν ἀν τις καθέγνω μόνον τῶν σεσραγμένων αὐτῷ νῦν δὲ μοι δοκεῖ, κὰν ἀσέβειαν εἰ καταγιγνώσκοι τις τὰ σροσήκοντα σοιεῖν. Ίσθε γαρ δησου τοῦθ, όθι τους χορούς ὑμεῖς ἀσαντας τούτους καὶ ὑμνους τῷ θεῷ σοιεῖσθε, οὐ μόνον κατὰ τοὺς νόμους τοὺς σερὶ τῶν Διονυσίων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς μαντείας, ἐν αῖς ἀπάσαις ἀνηρημένον εὐρήσετε τῆ σόλει, ὁμοίως ἐκ Δελφῶν κὲ

έκ Δωδώνης, χορούς ίσταναι κατά τα σάτρια, και κνισσάν άγυιας, και σθεφανηφορείν. Ανάγνωθι δέ μοι λαβών αὐτας τας μαντείας.

#### MANTEIAI.

Αυδώ Έρεχθείδαισιν, όσοι Πανδίονος άστυ Ναίετε, καὶ πατείοισι νόμοις ἰθύνεθ' ἐορτὰς, Μεμνῆσθαι Βάκχοιο καὶ εὐευχόρους κατ' ἀγυιὰς 'Ιστάναι ὡξαίων Βρομίω χάριν ἄμμιγα πάντας, Καὶ κνισσὰς εωμοῖσι, κάρη στεφάνοις πυκάσαντας.

Περί ύγιείας θύειν καί εὐχεσθαι Διὶ Ύσατφ, 'Ηρακλεῖ, 'Ασόλλωνι Προστατηρίω σερὶ τύχας ἀγαθᾶς, 'Απόλλωνι 'Αγυιεῖ, Λατοῖ, 'Αρτέμιδι, καί κατ' ἀγυιὰς κρατήρας ἱστάμεν & χορούς, & στεφανηφορεῖν, κατὰ τὰ σάτρια, θεοῖς 'Ολυμσίοις σάντεσσι καὶ σάσαις ἰδίας δεξιὰς καὶ ἀριστερὰς ἀνίσχοντες, καὶ μνασιδωρεῖν.

## EK $\Delta\Omega\Delta\Omega$ NH $\Sigma$ MANTEIAI.

Τῷ Νήμῳ τῶν 'Αθηναίων ὁ τοῦ Διος σημαίνει ὅτι
τὰς ώρας σαρηνέγκατε τῆς Βυσίας καὶ τῆς Βεωρίας,
αίρετους σέμσειν κελεύει Βεωρους ἐννέα, καὶ τούτους
Λιὰ ταχέων, τῷ Διὶ τῷ Δωδωναίῳ ἀροτρεῖς βοῦς,

des couronnes. Greffier, prenez les oracles mêmes, et faites-en lecture.

ORACLES DE DELPHES POUR LE PEUPLE D'ATHÈNES.

## Premier oracle.

O vous, descendans d'Érecthée [4], habitans de la ville de Pandion, soyez fidèles à observer dans les fêtes les rits antiques; n'oubliez pas le dieu Bacchus; rendez-lui tous ensemble, dans les carrefours, les honneurs accoutumés; immolez des victimes sur les autels, la tête ornée de couronnes.

### Second oracle.

On fera des sacrifices, et on adressera des prières pour la santé des citoyens, au souverain des dieux, à Hercule et au grand Apollon. On fera des libations dans les carrefours pour la prospérité de la ville, on formera des chœurs, on portera des couronnes suivant les rits antiques, en l'honneur de Diane, de Latone, et d'Apollon qui préside aux carrefours. Élevant des mains pures vers tous les dieux et toutes les déesses de l'Olympe, on leur témoignera sa reconnaissance pour les faveurs qu'on en a reçues.

ORACLES DE DODONE POUR LE PEUPLE D'ATHÈNES.

### Premier oracle.

Voici ce que vous ordonne le prêtre de Jupiter : Les sacrifices et les autres cérémonies saintes n'ayant pas été faites à tems, choisissez et envoyez neuf prêtres qui offriront, sur-le-champ, à Jupiter de Dodone neuf taureaux propres pour la charrue, accompagnés chacun de deux brebis; et à Dioné, un taureau avec d'autres victimes, une table d'airain, et de plus, l'offrande ordinaire du peuple d'Athènes.

# Second oracle.

Voici ce que vous ordonne le prêtre de Jupiter: Immolez à Bacchus, protecteur du peuple, une victime sans tache; honorez ce dieu par des libations et par des chœurs; immolez un taureau au bienfaisant Apollon, un taureau blanc à Jupiter, possesseur de tous les biens; faites porter des couronnes aux hommes libres, et aux esclaves qui s'abstiendront de tout travail pendant un jour.

Tels sont, Athéniens, sans parler de beaucoup d'autres, les oracles sacrés et vénérables qu'a reçus notre ville. Que devez-vous inférer de là? c'est qu'outre les sacrifices que ces oracles vous ordonnent de faire aux dieux qui sont nommés, ils vous prescrivent toujours de former des chœurs, et de porter des couronnes suivant vos usages. Il est donc certain que les chœurs et les choréges, dans les jours où ils s'assemblent, en vertu des oracles, pour disputer le prix, portent des couronnes en vertu de ces oracles, ceux qui doivent être vainqueurs comme ceux qui doivent être les derniers de tous; mais que le jour de la victoire, c'est en vertu de sa victoire que le vainqueur est couronné.

καί τρος έκαστω Λύο δίς, τῆ δε Διώνη βουν ή άλλα ίερεῖα, ή τράτεζαν χαλκῆν, καί, τρος, το ἀνάθημα δ ἀνέθηκεν ο δῆμος ο ᾿Αθηναίων.

#### ETEPA.

Ο τοῦ Διος σημαίνει ἐν Δωδώνη. Διονύσφ Δημοτελεῖ ἱερεῖον τέλειον, καὶ κρατῆρα κεράσαι, καὶ χορούς ἱστάναι. ᾿Ασολλωνι ᾿Ασοτροσαίφ βοῦν Θυσαι, καὶ σθεφανηφορεῖν ἐλευθέρους καὶ δούλους, καὶ ἐλινύειν μίαν ἡμέραν. Διὶ Κτησίφ βοῦν λευκόν.

Είσιν, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, και αῦται και ἀλλαι σολλαὶ μαντεῖαι τῆ σολει καλαὶ κάγαθαί. Τι οῦν ἐκ τουθων ὑμᾶς ἐνθυμεῖσθαι δεῖ; ὅθι τὰς μὲν ἀλλας θυσίας τοῖς ἐφ' ἐκὰστης μαντείας σροφαινομένοις θεοῖς σροστάττουσι θυειν, ἱστάναι δὲ χορους, και στεφανηφορεῖν κατὰ τὰ σάτρια προς άσασαις ἀεὶ ταῖς ἀφικνουμέναις μαντείαις σροσαναιροῦσιν ὑμῖν. Οἱ τοίνυν χοροὶ σάνθες οἱ γιγνόμενοι καὶ οἱ χορηγοὶ, δῆλον ὅτι τὰς μὲν ἡμέρας ἐκείνας, ἀς συνερχόμεθα ἐπὶ τον ἀγῶνα κατὰ τὰς μαντείας ταυτας, ὑσὲρ αὐτῶν στεφανούμεθα, ἱομοίως ὅ, τε μέλλων νικὰν, τὸ σάνθων ὑσταθος γενήσεσθαι, τὴν δὲ τῶν ἐπινικίων, ὑπὲρ αὐτοῦ τότ ἤοὴ στεφανοῦται ὁ νικῶν. Τὸν οῦν εἴς τινα τοὐτων τῶν χορευτῶν, ἢ τῶν χορηγῶν, ὑβρίζοντα

έω' έχθρα, και ταῦτ' ἐν αὐτῷ τῷ ἀγῶνι και ἐν τῷ τοῦ Θεοῦ ἱερῷ, τοῦτον ἀλλο τι, Φλήν ἀσεβεῖν, Φήσομεν; Καὶ μὴν ἱσθε γε τοῦθ', ὁθι, βουλομενοι μηθένα · άγωνίζεσθαι ξένον, ούκ έδωκατε άσιλῶς τῶν χορηγων ούδενι σροσκαλέσαντι τους χορευτάς σκοσείν, άλλ' έαν μεν καλέση, σεντηκοντα δραχμας, έαν δε καθίζεσθαι κελεύση, χιλίας αποτίνειν ετάξατε. Τίνος ένεκα; όσως μη τον έσ εφανωμένον και λειτουργούντα τῷ Θεῷ ταύτην την ήμεραν καλή, μηδ' έσηρεάζη, μησ ύβρίζη μηθείς έξεπίτηθες. Είτα, τον μέν χορευτήν ουδ' ο προσκαλέσας, κατά τον νομον, άζημιος έσται, τον δε χορηγού αυτον ουδ' ο συγκό φας, παρά σάντας τους νομους, ούτω φανερώς, ου δώσει δίκην; 'Αλλά μην, ουθέν έστ' όφελος καλώς καί Φιλανθρώπως τους νόμους ύπερ των πολλών κείσθαι, εί τοις απειθούσι κ βιαζομένοις αυτούς ή σαρ ύμων οργή, των αεί κυρίων, μη γενήσεται.

Φέρε δη, πρός θεων, κακείνο σκέ ψασθε παραιτήσομαι δ' ύμας μηθεν άχθεσθηναί μοι, έαν έσοι συμφοραίς τινών γεγονότων όνομαστι μνησθώ. Ου γαρ όνειδίσαι, μα τους θεους, ουθενί δυσχερές ουθέν βουλόμενος τοῦ ο ποιήσω, άλλα δείξαι το βιάζεσθαι

Celui donc qui, par un mouvement de haine, insulte un personnage de chœur ou un chorége, et cela dans le temple même de Bacchus, dans le jour même où l'on dispute le prix, ne peut-on pas dire qu'il est coupable d'impiété? Ajoutez que, quoique vous avez défendu à tout étranger de paraître dans les chœurs, vous n'avez pas permis généralement à un chorége de citer devant le juge les personnages de chœur pour être examinés. S'il les cite quand ils sont sur le théâtre, vous le condamnez à une amende de cinquante drachmes. S'il les force lui-même de se retirer, l'amende est de mille drachmes. Pourquoi cela? c'est afin que, dans un jour de fête, personne ne cite en justice, n'inquiète, n'insulte à dessein quelqu'un qui porte une couronne et qui remplit une fonction pour le dieu. Celui qui aura cité devant le juge un personnage de chœur, quoiqu'autorisé par la loi, subira donc une peine; et celui qui, contre toutes les lois, a maltraité ouvertement un chorége, n'en subirait aucune [5]! A quoi bon établir, pour l'utilité du peuple, des lois douces et sages, si des juges, qui prononcent sans appel, ne sont pas exacts à punir ceux qui les violent et qui les bravent?

Écoutez encore ceci, et ne me sachez pas mauvais gré, je vous conjure, de m'entendre citer par leurs noms des citoyens que la justice a diffamés. Je n'ai pas intention, assurément, d'insulter à leur disgrâce par un récit désagréable; je veux seulement montrer combien vous êtes éloignés, vous et les autres, de faire violence et insulte à personne, ainsi que l'homme que j'accuse.

Il est un certain Sannion, maître de chœur, qui a été condamné et diffamé pour avoir fui le service : malgré cette condamnation, il fut choisi par un chorége, par Théosdotide, je pense, qui était jaloux de remporter le prix. Les autres choréges furent d'abord indignés; ils disaient hautement qu'ils chasseraient Sannion. Mais, lorsque le théâtre fut rempli, et qu'ils virent les concurrens assemblés, ils se tinrent tranquilles, et n'osèrent mettre la main sur sa personne. En un mot, telle est la piété et la modération de chacun de vous, qu'il continue depuis ce tems à être maître de chœur, sans qu'aucun de ses ennemis l'en empêche, loin qu'on ose frapper un chorége. Il est encore un nommé Aristide, de la tribu OEnéide, qui a été aussi diffamé par un jugement. Il est vieux aujourd'hui, et peutêtre ne brille-t-il pas dans les chœurs; mais autrefois il était, dans sa tribu, le premier et le chef de la troupe. Or, vous le savez, le chef ôté, le reste n'est plus rien. Quoiqu'il y eût beaucoup de choréges et une grande émulation entre eux, aucun ne fit cette remarque; aucun, pour dépouiller un rival d'un avantage essentiel, n'osa chasser Aristide ni l'empêcher de paraître. Comme on ne pouvait le citer devant le juge, ainsi qu'on le ferait pour un étranger, mais qu'il fallait le saisir soiή το ύβρίζειν ή το τα τοιαῦτα σοιεῖν, ώς ἄσαντες ύμεῖς οἱ ἄλλοι Φεύγετε.

Σαννίων έστι δήσου τις ό τους τραγικούς χορούς Λιδάσκων. Ούτος άστρατείας έάλω, και κεχρηται συμφορά. Τοῦτον, μετά την άτυχίαν ταύτην, έμισθώσατό τις φιλονεικών χορηγός τραγωθών, οἶμαι, Θεοσδολίδης. Το μεν οῦν πρωλον, ηγανακλουν οι ανλιχορηγοί, και κωλύσειν έφασαν ώς δ' έσληρώθη το θέατρον, και τον όχλον συνειλεγμένον είδον έστι τον άγωνα, ώκνησαν, είασαν, ούθεις ή ματο άλλα τοσούτον της εύσε βείας έν έκασθω τις αν ύμων ίδοι το συγκεχωρηκός, ώστε, σάντα τον μετά ταῦτα χρόνον, διδάσκει τους χορούς, και ούθε των ίδιων έχθρων ούθεις κωλύει. τοσοῦτ' ἀπέχει τῶν χορηγῶν τις ά ζασθαι. Άλλος EGTIV Apigreions, Olynidos Quans, nrux nxws Ti xal ούτος τοιούτον, ος νύν μέν και γέρων έστιν ήδη, κί ίσως ήττων χορευτής, ην δέ ποθ' ήγεμών της Φυλης κορυφαῖος. Ίστε δήσου τοῦβ', ότι τον ήγεμονα αν άφεληταί τις, οίχεται ό λοιστός χορός. Αλλ' όμως, σολλών χορηγών φιλονεικησάντων, ούθεις σώσοτε τοῦτ' είθε το πλεονέκτημα, οὐο ἐτολμησε τοῦτον έξαγαγείν, ούθε κωλύσαι. Δια γαρ το δείν αυτον εσίλα δομενον τη χειρί τοῦτο σοιήσαι, και μη σροσκαλέσασθαι πρός τον άρχοντα έξειναι, ώσπερ αν είξενον τις έξαγαγείν η βούλετο, άπας τις ώκνει της ασελγείας ταύτης αυτόχειρ όφθηναι γενόμενος.

Οὐχ οῦν δεινον, ὧ ἀνόρες δικασθαί, καὶ σχέτλιον, τῶν μὲν νικὰν ἀν σαρὰ τοῦτ' οἰομένων χορηγῶν, τῶν ἀνηλωκότων σολλάκις σάντα τὰ ὄντα εἰς τὰς λειτουργίας, μηθένα τολμῆσαι σώσοτε μηθ' ὧν οἱ νόμοι διδόασιν άψασθαι, άλλ' οὕτως εὐλαβῶς, οὕτως εὐσεβῶς, οὕθω μεθρίως διακεῖσθαι, ώσθε ἀναλίσκονθας, άγωνιῶντας, όμως ἀσεχεσθαι, καὶ σροορᾶσθαι τὰς ὑμετέρας βουλήσεις, καὶ την σερὶ την ἐορτην σπουθήν Μειδίαν δὲ, ἰδιώτην ὄντα, μηθὲν ἀνηλωκότα, ὅτι τῷ προσέκρουσε καὶ ἐχθρὸς ὑπῆρχε, τοῦτον ἀναλίσκονθα, χορηγοῦντα, ἐσίτιμον ὄντα, σροσηλακίζειν καὶ τύστειν, καὶ μήτε τῆς ἑορτῆς, μήτε τῶν νόμων, μήτε τὶ ὑμεῖς ἐρεῖτε, μήτε τοῦ θεοῦ Φροντίζειν;

Πολλών τοίνυν, ω άνδρες 'Αθηναΐοι, γεγενημένων έχθρων άλληλοις, ου μόνον έξ ίδιων, άλλα και έχ κοινών πραγμάτων, ουδείς σώσοτε είς τοσοῦτ' άναι-δείας άφικετο, ώστε τοιοῦτόν τι τολμήσαι σοιεῖν.

Καίτοι φασίν Ίφικράτην σοτέ έκεῖνον Διοκλεῖ τῷ Πιθεῖ τὰ μάλιστα έλθεῖν εἰς ἔχθραν, καὶ ἔτι σρος τουτῷ συμβήναι Τισίαν, τον Ἰφικράτους ἀθελφον,

même et l'expulser du théâtre, il n'y eut personne qui voulût se permettre, à la face de tous les spectateurs, cette action d'éclat [6].

Vous le voyez, Athéniens, aucun des choréges, qui croient que la victoire dépend quelquesois d'un seul homme, et qui, pour se faire honneur auprès de vous, sacrifient souvent leur patrimoine, n'a osé mettre la main sur ceux mêmes sur lesquels les lois leur donnaient pouvoir; tous, ils ont été assez retenus, assez modérés, pour s'interdire des actes de violence par respect pour les intentions de leurs compatriotes et pour les cérémonies de la fête, encore qu'ils cussent fait de grandes dépenses, encore qu'ils prétendissent à la victoire : et Midias, quoi de plus révoltant! Midias, simple particulier, qui n'avait rien tiré de sa bourse, a insulté, par la seule raison qu'il était son ennemi et qu'il lui en voulait, un chorége qui n'était pas diffamé, qui s'était constitué en frais, il l'a outragé et frappé sans égard, ni pour les lois, ni pour les discours du peuple, ni pour la fête, ni pour le Dieu!

Des querelles particulières, et même des rivalités dans le gouvernement, ont fait naître des inimitiés entre plusieurs citoyens; aucun cependant ne porta jamais l'impudence jusqu'à commettre des excès pareils.

On rapporte que Dioclès de Pithe, et le fameux Iphicrate devinrent autrefois ennemis mortels, et

que, lorsqu'ils étaient le plus animés l'un contre l'autre, Tisias, frère du général, se trouva chorége en même tems que Dioclès. Quoique Iphicrate eut beaucoup d'amis, de grandes richesses, et toute la fierté que pouvait lui inspirer la gloire dont il jouissait, et les honneurs qu'il avait obtenus de vous, il n'alla pas forcer de nuit la maison des orfèvres, il ne déchira pas les vêtemens préparés pour la fête, il ne corrompit pas le maître du chœur, il n'empêcha pas le chœur de s'instruire, il ne sit rien, en un mot, de ce qu'a sait Midias; mais, plein d'égards pour les lois et pour la volonté de ses concitoyens, il vit tranquillement son ennemi couronné et victorieux. Et il avait raison d'abandonner la disposition de ces faibles avantages à une république dans laquelle il se voyait élevé au comble de la prospérité. Nous savons encore que Philostrate [7], qui avait poursuivi Chabrias dans son procès criminel au sujet d'Orope, et qui s'était montré le plus ardent de ses accusateurs, remplit les fonctions de chorége pour les fêtes de Bacchus, et remporta le prix, sans que Chabrias osât le frapper, lui arracher sa couronne, ou enfin approcher du lieu dont l'entrée lui était interdite.

Parmi beaucoup d'autres citoyens que dissérens motifs rendaient ennemis, et que je pourrais citer par leurs noms, je n'ai vu ni entendu dire qu'aucun ait poussé l'insolence aussi loin que l'accusé.

ανλιχορηγησαι τῷ Διοκλεί. 'Αλλ' όμως πολλούς μέν έχων φίλους Ίφικράτης, σολλά δε χρηματα κεκίημένος, φρονών δ' έφ' έαυτῷ τηλικοῦτον, ήλίκον είκος άνδρα και δοξης και τιμών τετυχηκότα, ών έκεινος ηξίωτο σαρ' ύμῶν, οὐκ ἐβάδιζεν ἐσι τὰς τῶν χρυσοχοων οίκιας νύκτωρ, ούθε κατερρηγνύε τα σαρασκευαζόμενα ίματια είς την έορτην, ουθέ διέφθειρε διδάσκαλον, ούδε χορόν μανθάνειν έκωλυεν, ούδε των άλλων ούθεν, ών ούτος διεσράττετο, έσοιει άλλα τοις τομοις και τη των άλλων βουλήσει συγχωρών, ηνείχετο και νικώντα και στεφανούμενον τον έχθρον όρων είκοτως έν ή γαρ αυτός ευθαίμων ήθει γεγονώς πολιτεία, ταύτη συγχωρείν τα τοιαύτα ήξίου. Πάλιν Φιλόστρατον άπαντες ίσμεν τον Κολωνήθεν, Χαβρίου κατηγορούντα, ότ' έκρινετο την περί 'Ωρωπού κρίσιν Βανάτου, καὶ σάντων τῶν κατηγόρων σικρότατον γεγενημένον, και μετά ταῦτα χορηγούντα σαισί Διονύσια, καὶ νικώντα, καὶ Χαζρίαν ούτε τύπτοντα, ούτε αφαρταίζοντα τον στέφανον, οὐθ' όλως προσιόντα όποι μή σεροσηκεν αυτῷ.

Πολλούς δ' αν έχων είπεῖν έτι, καὶ δια πολλας προφασεις έχθρούς γεγενημένους αλλήλοις, οὐθένα πώσοθε οὐθε ακήκοα, οὐθε έωρακα, όσθις εἰς τοσοῦθον έληλυθεν ύβρεως, ώστε τοιοῦτόν τι σειεῖν. Οὐθέ γε έκεῖνο οὐθείς ὑμῶν οἶθ' ὅτι μνημονεύει σρότερον τῶν

έπι τοις ίδιοις, η και τοις κοινοίς, έχθρων άλληλοις γενομένων ουθένα, ούτε καλουμένων των κριτών παρεσηπόλα, ούθ', όλαν ομνύωσιν, έξοςποῦνλα, ούθ' όλως έω' ούθενι τῶν τοιούτων έχθρον έξεταζόμενον. Ταῦτα γαρ σαντα και τα τοιαύτα, ω άνορες Αθηναίοι, φιλονεικία μέν ύσαχθεντα, χορηγον όντα, σοιείν, έχει τινά συγγνωμην έχθρα δέ, έλαυνοντά τινα, έκ σροαιρεσεως, έφ' άσασι, και την ίδιαν δυναμιν κὸ βίαν κρείττω τῶν νόμων οὖσαν ενδεικνύμενον, Ἡράκλεις, βαρύ και ουχί δίκαιον έστιν, ούδε συμφερον ύμῖν. Εί γαρ έκαστω τῶν χορηγούντων τοῦτο σορόδηλον γενοιτο, ότι, αν ό δείνα έχθρος ή μοι, Μειδίας ή τις άλλος, Βρασύς ούτω και πλούσιος, πρώτον μέν αφαιρεθησομαι την νίκην, καν αμεινον αγωνίσωμαι τινος, έσειτ' έφ' άπασιν έλαττωθησομαι, καί σροπηλακιζομενος διατελέσω τις ούτως άλογιστος, ή τις ούτως άθλιος έστιν, όστις έκων αν μιαν δραχμήν έθελησειεν αναλωσαι; ουθείς δησου. Αλλ', οίμαι, το πάντας ποιούν και Φιλοτιμείσθαι, κ άναλισκειν έθελειν, έχεινο έστιν, ότι των ίσων και των Δικαίων έκαστος ήγειται έαυδω μεθείναι έν δημοκραδία. Έγω τοίνυν, ω άνδρες Αθηναίοι, τουτων ουκ έτυχον δια τοῦτον, άλλα, χωρίς ὧν ύβρίσθην, και της νίκης rpood a reoteph Inv.

Nul de vous, je crois, ne se rappelle que par le passé un citoyen, tout ennemi qu'il fût d'un autre, et pour quelque raison qu'il le fût, ait intrigué dans l'élection des juges, qu'il ait été présent lorsqu'on les choisissait, qu'il ait reçu presque leur serment, en un mot, qu'il ait maniscsté sa haine par des procédés tels que ceux de Midias. Qu'un chorége, par émulation, se portât à de pareilles manœuvres, cela serait excusable en quelque sorte: mais poursuivre quelqu'un par inimitié, le poursuivre par-tout avec acharnement, affecter une violence et un pouvoir supérieurs aux lois; c'est-là sans doute, oui, c'est une conduite odieuse, contraire à toute justice, contraire à vos intérêts. Car enfin, si chaque chorége, instruit par mon exemple, peut se dire à luimême : que j'aie pour ennemi un Midias, ou quelque autre aussi riche et aussi audacieux, je serai frustré de la victoire, quoique je l'emporte sur mes rivaux; j'aurai de plus tous les désagrémens imaginables, je ne cesserai d'essuyer des outrages; qui de nous serait assez extravagant pour vouloir dépenser une obole? aucun, sans doute. Mais la raison, à ce qu'il me semble, pour laquelle tous les choréges font des dépenses à l'envi et avec la plus grande ardeur, c'est qu'ils comptent sur les droits de l'égalité qui règne entre citovens dans un état démocratique. Je n'ai pu jouir de ces droits, grâces à Midias; et, sans parler des insultes qui m'ont été faites, j'ai été frustré de la victoire.

Il est clair néanmoins, et je vais vous le démontrer, que Midias, sans user de violence, sans m'insulter, sans me frapper, pouvait me mortifier et s'honorer auprès de vous par des moyens légitimes, en sorte que je n'aurais pu même ouvrir la bouche. Quand je me suis offert, à la face de tout le peuple, pour être chorége dans ma tribu, il pouvait se lever et s'ossrir pour l'être dans la sienne, se déclarer mon antagoniste, disputer avec moi de libéralité, et, par une noble émulation, m'enlever la victoire : m'insulter cependant et me frapper, il ne l'aurait pas dû, même alors. Mais, loin de tenir cette conduite, loin de se piquer d'une magnificence qui eût fait honneur au peuple d'Athènes, il m'a poursuivi, ô Athéniens, moi qui me suis offert pour être chorége, par un trait de générosité, ou de folie peut-être : car il y a peutêtre de la folie à vouloir briller plus qu'on ne peut; il m'a poursuivi, ouvertement, d'une manière atroce; il a porté des mains impies sur des vêtemens sacrés, sur les couronnes préparées pour le chœur, enfin sur la personne du chorége. Si quelqu'un de vous n'est pas irrité contre Midias jusqu'à le juger digne de mort, il n'est pas disposé comme il doit l'être. Est-il juste, en esset, que la retenue de l'offensé soit une raison de ménager celui qui l'a insulté sans aucun ménagement? La justice ne demande-t-elle pas qu'on punisse l'un comme auteur des plus grands maux parmi les

Καίτοι σάσιν ύμιν τουτο δείξω σαφώς έγωγε, ότι μηθεν άσελγες έξην ποιούντι Μειδία, μηδ ύβρίζοντι. μηθε τύστοντι, και λυσείν έμε, κ καλά τους νόμους αύτω Φιλοτιμείσθαι σρος ύμας, και μηθε διάραι το σίομα σερί αὐίοῦ νῦν έχειν έμε. Έχρην γάρ αὐτον, ω άνορες 'Αθηναίοι, ότ' έγω της Πανοιονίδος χορηγος ύσσεστην εν τω δήμω, τότε της Έρεχθηίδος ανασθάνθα, της έαυθου φυλής, ανθυσοσθήναι, καί, καταστήσανθ' έαυτον έξισου, και τα όντα αναλίσχοντα ώστερ έγω, ούτω με άφαιρεῖσθαι την νίκην, ύβρίζειν δε τοιαύτα και τύστειν, ούδε τότε. Νύν δε τουτο μεν ουκ έσοιησεν, εν ώ τον δημον ετιμησεν αν, ουδ' ένεανιεύσατο τοιούτον ουδέν έμοι δ', ο'ς, είτε τις, ω άνδρες 'Αθηναΐοι, βούλεται νομίσαι μανία ( μανία γαρ ίσως έστιν, ύπερ δυναμίν τι ποιείν), είτε και φιλοτιμία, χορηγος ύσεστην, ούτω φανερώς καί μιαρώς έσηρεάζων σαρηκολούθησεν, ώστε μηθέ των ίερων ίματιων, μηθέ του χορού, μηθέ του σώματος τω χειρε τελευτών άποσχέσθαι μου. Εί τοίνυν τις ύμων, ω ανθρες Αθηναίοι, αλλως πως έχει την όργην έπι Μειδίαν, η ώς ου δέον αυτόν τεθναναι, ουκ ορθως έχει. Ου γαρ έσλι δίκαιον, ούθε προσηκον, την τοῦ σαθόντος εὐλάβειαν τῶ μηθέν ύποστειλαμένω προς ύβριν μερίδα είς σωτηρίαν ύπαρχειν άλλα τον μέν, ως άσαντων των ανηκέστων αίτιον, κολαζειν

προσήπει, τῷ δ' ἐπὶ τοῦ βοηθεῖν ἀποδιδόναι την Χάριν.

Ουθέ γαρ αθ τουτ έστιν είπειν, ως, ου γεγενημένου πώποτ' ούδενος έχ τῶν τοιού ων δεινοῦ, τῶ λόγω το πράγμα έγω νῦν αίρω, και φοβερον ποιώ πολλοῦ γε και δεῖ. 'Αλλ' ίσασιν άσαντες, εί δε μη, σολλοί γε, Εύθυνον, τον παλαίσαντά ποτ', έκεινον, τον νεανίσκον, καί Σώφιλον, τον παγκραδιασθήν (ίσχυρος τις ην, μέλας εὖ οἶδ' ότι γιγνώσκουσι τινες ύμων, ον λέγω), τούτον έν Σάμω έν συνουσία τινί κ διατριβή ούτως ίδια, ότι ό τύστων αυτον ύβρίζειν ώετο, αμυναμενον ούτως ώστε και αποκτείναι. Ίσασιν Ευαίωνα πολλοί, τον Λεωθάμαντος άθελφον, άποκτείναντα Βοιωτόν εν δείπνω, κό συνοδω κοινή, δια πληγήν μίαν. Ου γάρ ή πληγή σαρέστησε την όργην, άλλ' ή ατιμία ούθε το τυστεσθαι τοις έλευθεροις έστι δεινον, καισερ ον δεινον, άλλα το έφ' ύζρει. Πολλα' γαρ αν ποιήσειεν ό τυστων, ω ανδρες Αθηναίοι, ων ό παθών ένια ουδ' αν απαγγείλαι δυναιθ' έτερω, τω σχημαλι, τῶ βλεμμαλι, τῆ Φωνῆ, όλαν ώς υβρίζων, όλαν ως έχθρος ύσαρχων, όταν πονούλοις, όταν έπι χορρης ταῦτα κινεῖ, ταῦτα ἐξίστησιν ἀνθρώπους αύτων, αήθεις όντας του προπηλακίζεσθαι. Ούδεις αν, ῶ ἀνδρες Αθηναίοι, ταῦτ ἀσαγγελλων, δυναιτο το δεινόν σαραστήσαι τοις ακούουσιν ούτως, ώς, επί της

hommes, et qu'on venge l'autre pour récompense de sa modération?

On ne peut dire que j'exagère, et que je présente comme quelque chose de terrible, des injures qui n'eurent jamais des suites très-fâcheuses. Non, certes, il n'en est pas ainsi. La plupart de vous savent qu'à Samos, dans une partie de plaisir, Sophile l'athlète, cet homme basanné et robuste, qui est assez connu; vous savez, dis-je, qu'il tua le jeune Euthyne, lutteur célèbre, qui l'avait frappé d'une manière insultante. Vous savez encore qu'Évéon, frère de Léodamas, tua de même un Béotien, dans un repas d'amis, pour un seul coup qu'il en avait reçu. Car ce n'est point le coup, c'est l'affront qui révolte. Ce qui fait peine à un homme d'honneur, ce n'est pas simplement d'être frappé, quoiqu'il y soit sensible, mais d'être frappé avec insulte. Celui qui porte un coup, peut l'accompagner de circonstances que ne saurait exprimer celui qui le reçoit. Le geste, le regard, le ton d'un ennemi qui frappe pour outrager, qui frappe avec le poing. qui frappe sur la joue [8]; voilà ce qui irrite, voilà ce qui met hors d'eux-mêmes des hommes peu accoutumés aux affronts. Il n'est pas possible, Athéniens, de présenter une insulte dans un simple récit, comme elle se montre en effet et dans

la vérité, à ceux qui la souffrent ou à ceux qui la voient.

Au nom de Jupiter et des autres Dieux, voyez combien je devais être plus animé contre Midias, que ne l'était Évéon contre le Béotien auquel il a donné la mort. Évéon a été frappé par un ami, et par un ami qui était ivre, devant six ou sept personnes, aussi ses amis, qui, ensuite, auraient loué sa modération, s'il avait su se contenir, et blâmé la violence de son adversaire. D'ailleurs, il était venu à un repas et dans une maison où il pouvait se dispenser d'aller. J'ai été frappé, moi, le matin, par un ennemi à jeun, qui n'était pas échauffé par le vin, qui avait intention de m'insulter; j'ai été frappé en présence d'une multitude de citoyens et d'étrangers, dans un lieu sacré, où, en qualité de chorége, j'étais obligé de me rendre. J'admire la sagesse, ou plutôt le bonheur qui me retint alors, et qui m'empêcha de me porter à quelque extrémité. Cependant, comme Évéon avait essuvé une insulte, je l'excuse volontiers lui et tous ceux qui repoussent un outrage; et il me semble que plusieurs des juges furent alors dans ces sentimens. Car, on dit qu'il ne manqua à Évéon qu'une voix pour être absous, quoiqu'il n'eût versé aucune larme, qu'il n'eût supplié aucun des juges, qu'il n'eût fait auprès d'eux aucune démarche. Etablissons donc, pour certain, que ceux qui lui ont été contraires, l'ont condamné, non pour avoir tiré

άληθείας και του σράγματος, τῷ σάσχοντι, καί τοις ὁρῶσιν ἐναργης ἡ ὕβρις Φαίνεται.

Σκε Ιασθε δη, προς Διος και θεών, ω άνδρες Αθηναΐοι, και λογίσασθε παρ' ύμιν αὐτοῖς, όσω πλείονα όργην έμοι προσήκε σαραστήναι, πασχοντι τοιαυτα ύπο Μειδίου, ή τόλε έχεινω τῷ Εὐαίωνι τῷ τὸν Βοιωλον άσοκτείναντι. Ο μέν γε, ύσο γνωρίμου και τούτου μεθύοντος, εναντίον έξ ή έπτα άνθρωπων, έπληγη, κὶ τούθων γνωρίμων, οἱ τον μεν κακιεῖν ἐφ' οἷς ἐπραξε, τον δ' έπαινέσεσθαι μετά ταῦτα, άνασχομενον καί κατασχόν 3' έαυτον, ημελλον, και ταῦτ' είς οἰκίαν έλθων έσι δεισνον, οί μηθε βαθίζειν έξην αυτώ έγω Ν΄ ύπο έχθροῦ νηφοντος, έωθεν, ύβρει, καὶ οὐκ οίνω, τοῦτο ποιοῦντος, έναντίον σολλών, και ξένων, καί σολιτών, ύβριζόμην, και ταυτ' έν ίερώ, κ οί σολλή μοι ην αναγκη βαδίζειν χορηγούντι. Και έμαυτον μέν γε, ω ανδρες Αθηναίοι, σωφρόνως, μαλλον δ' εύτυχως, οίομαι βεζουλεῦσθαι, άνασχόμενον τότε, και μηθέν άνηκεστον έξαχθέντα ωράξαι τῷ δ' Εὐαίωνι, καί σασιν, εί τις αύτω βεβοήθηκεν ατιμαζομένω, πολλην συγγνώμην έχω θοκούσι θέ μοι κ των δικασάνθων τότε σολλοί. Ακούω γάρ αὐτον έγωγε μιά μόνον άλωναι ψηφω, και ταυτα ούτε κλαυσαντα, ούτε δεηθεντα των δικαστών ουθενός, ούτε φιλανθρω πον. ούθε μικρον, ούθε μέγα, ουδ' όθιουν προς τους δικασθάς

σοιήσαντα. Θῶμεν τοίνυν οὐτωσί, τους μέν καταγνόντας αὐτοῦ μή, ότι ἡμύνατο, δια τοῦτο καταγήσασθαι, ἀλλ' ότι τοῦτον τον τρόσον, ὤστε καὶ ἀποκτεῖναι, τους δ' ἀσογνόντας καὶ ταὐτην την ὑσερβολήν τῆς τιμωρίας τῷ γε το σῶμα ὑβρισμένῳ Λεδωκέναι. Τί οῦν; ἐμοὶ τῷ τοσαὐτη κεχρημένῳ προγοία τοῦ μηδὲν ἀνήκεστον γενέσθαι, ώστε μηδ' ἀμύνασθαι, παρά τοῦ την τιμωρίαν, ὧν πέπονθα, ἀποδοθήναι προσήκει; ἐγώ μέν οἷμαι σαρ' ὑμῶν καὶ τῶν νόμων ὰ παράδειγμα γε τοῦτον πᾶσι γενέσθαι τοῖς ἀλλοις, ὅτι τους ὑβρίζοντας ἀσαντας, καὶ τους ἀσελγεῖς, οὐκ αὐτον ἀμύνεσθαι μετὰ τῆς ὁργῆς, ἀλλ' ἐφ' ὑμᾶς ἀγειν δεῖ, ὡς βεβαιοίντων ὑμῶν ὰ φυλαττόντων τὰς ἐν τοῖς νόμοις κατὰ τῶν ἀδικούντων τοῖς σαθοῦσι βοηθείας.

Οιομαι τοίνυν τινας ύμων, ω άνδρες δικασταί, σοθείν ακούσαι την έχθραν, ήτις ην ήμιν προς άλληλους νομίζειν γαρ ούθενα αν άνθρώπων ούτως άσελγως καὶ βιαίως ούθενὶ των πολιτων άν χρησασθαι, μη μεγάλου τινὸς όντος, ὁ αὐτῷ σροωφείλετο. Βούλομαι δη καὶ περί ταύ ης ύμιν έξ άρχης είπειν, καὶ διηγήσασθαι, ίν είδητε, ότι καὶ τούτων την μεγίστην όφείλων δοῦναι δίκην φανήσεται. Έσται δέ σερί αὐτων βραχύς ὁ λόγος, κάν άνωθεν άρχεσθαι δοχω.

vengeance d'une insulte, mais pour avoir passé les bornes, en tuant l'auteur de l'insulte; et que ceux qui lui ont été favorables, lui ont pardonné une vengeance même excessive, parce qu'il avait été insulté dans sa personne. Moi donc qui ai eu assez de modération pour ne me porter à aucune extrémité, pour ne point tirer vengeance sur-lechamp de l'injure qui m'était faite, à qui dois-je la demander aujourd'hui? à vous, sans doute, et aux lois : il faut que vous appreniez à tous les citoyens qu'ils ne doivent pas se faire justice par eux-mêmes, et dans la passion, des excès de la violence, mais citer les coupables à votre tribunal, assurés que vous tenez en depôt, et que vous leur accorderez fidèlement le secours que les lois promettent à tout homme qui est injustement attaqué.

Il en est peut-être parmi vous, Athéniens, qui désirent d'apprendre quelle si grande inimitié il y avait entre Midias et moi, persuadés que nul homme n'eût jamais fait à un citoyen des injures aussi atroces, s'il n'eût été animé d'un vif ressentiment. Il faut donc vous instruire du principe de la haine qu'il me porte, et vous montrer que c'est une des plus fortes raisons de le punir. Je ne serai pas long, quoique je paraisse remonter un peu haut.

J'étais fort jeune, et ne savais même encore s'il existait un Midias : je ne le connaissais nullement; et puissé-je ne l'avoir jamais connu! Ayant dessein de poursuivre en justice mes tuteurs, et de leur faire rendre compte [9], j'avais obtenu action contre eux, et je devais avoir audience dans quatre ou cinq jours : Midias et son frère vinrent fondre sur ma maison, sous prétexte d'un échange de biens pour l'armement d'un navire. C'était Thrasyloque qui faisait l'échange, et qui prêtait son nom; Midias conduisait toute la manœuvre. Ils commencent par enfoncer les portes, comme si la maison leur eût déjà appartenu par le droit d'échange; ensuite, sans respect pour la jeunesse de ma sœur, ils tiennent, en sa présence, mille propos, tels que de pareils hommes en pouvaient tenir : je n'oserais les répéter devant ce tribunal. Ils nous accablent d'injures, ma mère et moi, et tous ceux qui étaient avec nous. Mais ce qu'il y avait de plus fort, et ce qui n'était plus de simples paroles, ils affranchissent mes tuteurs de toute poursuite, comme s'ils en cussent été les maîtres. Quoique ces violences de leur part soient anciennes, plusieurs parmi vous peuvent se les rappeler; car toute la ville fut instruite de cet échange prétendu, de leurs intrigues et de leur insolence. Au reste, jeune, sans expérience et sans amis, ne voulant pas être privé de mon patrimoine que mes tuteurs avaient entre les mains, me flattant de tirer d'eux, non le peu

Ήνικα τας δίκας έλαχον των σατρώων τοις έπιτρόποις, μειρακύλλιον ών κομιδή, και τοῦτον, οιδέ εί γέγονεν, είδως, ούδε γιγνώσκων, ώς μηδε νύν ώφελον, τότε μοι, μελλουσών είσιεναι τών δικών είς ήμεραν ώσωερεί τετάρτην η σεμωτην, είσεπηθησαν άθελφος ό τούτου και ούτος είς την οίκιαν, άντιδιδόντες τριηραςχίαν. Τούνομα μέν δή σαρέσχεν έκεῖνος, και ήν ό αντιδιδούς Θρασύλοχος τα δε έργα σάντα ην κ τα πραΠόμενα τούλου. Και πρώλον μεν καλέσχισαν τας Βύρας τῶν οἰκημάτων, ώς αὐτῶν ἡολη γιγνομένας κατά την άντιδοσιν είτα, της άδελφης, έτ ένδον ούσης τότε και σαιδός ούσης κόρης, έναντίον, έφθεγγοντο αίσχρα, και τοιαῦτα οξα αν ανθρωσοι τοιοῦλοι Φθέγξαιντο (οὐ γαρ έγωγε σροαχθείην αν είσεῖν σρος ύμας των τόλε ρηθένλων ουθέν), και την μηλερα, και έμε, και σάντας ήμας, ρητά και άρρητα κακά έξειπον ο δ' οῦν δεινότατον, και ου λόγος, άλλ' έργον ήθη, τας δίκας, ώς αὐτῶν οὐσας, ήφιεσαν τοῖς έσιτροσοις. Και ταῦτ' έστι μέν σαλαιά, όμως δέ τινας ύμων μνημονεύειν οίομαι. Όλη γάρ ή σόλις την αντίδοσιν, και την έσοιβουλήν τότε ταυτην, και την ασέλγειαν ήσθετο. Κάγω τότε σαντάσασιν έρημος ων, και νέος κομιδή, ίνα μη των παρά τοῖς έπιβροποις άποστερηθείην, ούχ, όσα έθυνηθην άνακομίσασθαι, προσθοκών είσωραξειν, άλλ' όσων έμαυτώ συνήθειν άσεστερημένω, δίδωμι είκοσι μνάς τουτοις, όσου την τριηραρχίαν ήσαν μεμισθωκότες. Τά μεν δη τότε τουτων υβρίσμαλα είς έμε ταυτ' έστι δίκην δε τουτω λαχών ύστερον της κακηγορίας, είλον έρημην ου γαρ ασήντα. Λαζών δ' ύσερημερον, και έχων, ουδενός ή ψάμην πώποτε τῶν τούδου, ἀλλά λαχών έξούλης πάλιν, ούθεπω ες τήμερον είσελθειν θεούνημαι τοσαύτας τέχνας και σκή ψεις ούτος εύρισκων έκκρούει. Κάγω μεν ούτως εύλα ως τοις νομοις και τη δικη άπαντα σράττειν άξιω ό δ', ώς ύμεῖς άκουετε, άσελγως, ου μόνον είς έμε και τους έμους ώετο δείν υβρίζειν, αλλα και eis τους φυλέτας δι' έμε. Ώς οῦν ταῦτ' άληθη λέγω, κάλει μοι τούτων τους μαρτυρας, ίν είδηθ', ότι, σείν, κατά τους νόμους, δίκην, ών σρότερον ήδικήθην, λαβείν, σάλιν τοιαύτα, οία ακηκόατε, ύβρισμαι.

# MAPTYPE $\Sigma$ .

Καλλισθένης Σφήτλιος, Διόγνηλος Θορίκιος, Μνησίθεος Αλωπεκήθεν, οἰοὰμεν Δημοσθένην, ῷ μαρλυροῦμεν,
κρίσιν λελογχότα Μειδία έξουλης, τῷ καὶ νῦν ὑτὰ
αὐτοῦ κρινομένῳ δημοσία, καὶ ἤδη τῆ κρίσει ἐκείνη διαγεγονότα ἔτη ὀκτώ, καὶ τοῦ χρόνου γεγενημένον

que j'ai recueilli, mais tout le bien dont ils voulaient me frustrer, je remets à Midias et à son frère vingt mines, somme qu'ils avaient donnée pour l'armement de la galère. Telles furent alors, à mon égard, ses injustices criantes. Je l'attaquai en réparation d'injures, et, comme il ne comparut pas, il fut condamné par défaut. Quoiqu'il refusât d'exécuter la séntence, je ne touchai à aucune partie de ses biens. Je l'attaquai de nouveau pour le forcer à l'exécuter, et jusqu'à ce jour, je n'ai pu encore obtenir justice, tant il a trouvé de défaites et de mauvaises difficultés pour éluder le jugement. Ainsi, tandis que je procède en tout avec modération, et par des voies juridiques, Midias, comme vous le savez, use de violence envers moi, envers les miens, envers ceux de ma tribu, à cause de moi. Greffier, faites paraître les témoins, pour certifier les faits que j'avance. On verra, par leur témoignage, que je n'avais pas encore obtenu réparation de ses anciennes injustices, quand j'ai essuyé les nouvelles insultes dont je me plains.

## Témoins.

Nous, Callisthène de Sphette, Diognète de Thorique, Mnésithée d'Alopèque, nous savons que Démosthène, pour lequel nous déposons, a accusé, sur le refus d'exécuter une sentence, Midias, qu'il poursuit maintenant par une action publique; que le procès est pendant depuis huit années entières.

par les manœuvres de Midias, qui a trouvé tous les jours de nouveaux délais et de nouvelles difficultés.

Ecoutez, Athéniens, ses menées criminelles à l'occasion de ce procès, et voyez comme il signale par-tout son insolence et son audace. Dans le jugement, je dis celui où il a été condamné, nous avions pour arbitre [10] Straton, qui n'est ni riche ni au fait des affaires, mais homme intègre et incapable de commettre une injustice : et c'est là ce qui a perdu ce malheureux, contre tout droit, tout honneur. Il était donc notre arbitre. Le jour marqué pour le jugement étant arrivé, et toutes les formalités préliminaires ayant été remplies, Straton me prie d'abord de ne pas exiger qu'il prononce sur-le-champ; il me demande ensuite de remettre au lendemain; enfin, sur mon refus de renvoyer l'affaire, voyant que Midias ne se présentait pas, et que le jour finissait, il le condamne par défaut. C'était sur le soir, et même il était déjà nuit; Midias va trouver les archontes, il les prend au sortir de leur assemblée, aussi bien que Straton qui venait de prononcer d'après ma réquisition : je l'ai su de quelqu'un qui était présent. Il fait d'abord tout ce qu'il peut pour engager l'arbitre à réformer la sentence qui le condamne, et les archontes à falsifier les registres; il leur offrait à chacun cinquante drachmes. Mais comme ils rejetaient sa demande avec indignation, il se retire après

σαντός αιτιον Μειδίαν, αεί σροφασιζόμενον, καὶ αναβαλλόμενον.

Ο τοίνυν σεσοίηκε κακόν, ω άνδρες 'Αθηναΐοι, σερί της δίκης, ακουσαίε, και Θεωρείλε έρ έκασθου The i'Cour nai the imephoariar ailou. The yap olines, ταύτης λέγω ης είλου αύτου, γίγνεται μοι διαιτητής Στράτων Φαληρεύς, άνθρωπος πένης μέν τις καί απράγμων, άλλως δ' ου πονηρός, άλλα και σάνυ χρηστος όσερ τον ταλαίπωρον ούκ όρθως, ούθε δικαίως, άλλα ή πάνυ αίσχρως απολώλεκεν. Ούθοσί Λιαιτών ήμιν ο Στράτων, έσειδή σοθ' ήκεν ή κυρία (παντα δ' ήθη διεξεληλύθει τα έκ των νομων, ύπωμοσίαι, ή παραγραφαί, ή ουθεν έτ' ην υπόλοιπον), το μέν σρώτον έσισχείν έδειτο μου την δίαιταν, έσειτα είς την ύστεραίαν αναβαλέσθαι τελευτών δ, ώς οὖτ' έγω συνεχωρουν, οὖθ' οὖτος ἀπήντα, της δ' whas exixvero ofe, natedinthous. "Hon de éoweras ούσης και σκότους, έρχεται Μειδίας ούτοσι στρος το των Αρχόντων οίλημα, και καταλαμβάνει τους Αρχοντας έξιοντας, και τον Στράτωνα άσιοντα ήθη, την έρημον δεθωχόδα, ώς έγω των παραγενομένων τινος έσσυνθανόμην. Το μέν οὖν πρῶτον οἷος τ' ην πείθειν αυτον, την δίκην, ην καταθεθιητήκει, ταυτην άποθεδιητημένην αποφαίνειν, ή τους "Αρχουτας μεταγράφειν, και σεντηκοντα δραχμάς αύτοις έδιδου.

ώς δ' έδυσχ έραινον ουτοι το πράγμα, και ουθετέρους έπειθεν, απειλήσας και διαλοιδορηθείς, απελθών, τί σοιεί; και βεάσασθε την κακοήβειαν την μέν δίαιταν συτιλαχών, ούκ ώμοσεν, αλλ' είασε καθ' έαυτοῦ κυρίαν γενέσθαι, καὶ ἀνώμοτος ἀσηνέγθη. βουλόμενος δε το μέλλον λαθείν, φυλάξας την τελευταίαν ήμεραν των διαιτητών, την του Βαργελιώνος ή του σχιροφοριώνος γιγνομένην, eis ήν ο μεν ήλθε τών διαιτητών, ό δ' ουκ ήλθε, σείσας τον πρυτανεύοντα δούναι την ψηφον σαρά πάνλας τους νομους, κληλήρα ουδ' όνλινοῦν ἐσιγραφάμενος, καληγόρων ἔρημον, ουδενός σαρόντος, εκβάλλει και άτιμος τον διαιτητήν. Καί νῦν είς Αθηναίων, ότι Μειδίας έρημον ὧφλε δίκην, άπαντων άσεστέρηται τῶν ἐν τῆ σολει, ἡ καθαπαξ άτιμος γέγονε καί ούτε δίκην λαχείν άδικηθέντα, ούτε διαιληλήν γενέσθαι Μειδία, ούθ' όλως την αυλήν όδον βαδίζειν, ώς έσικεν, έστ' ασφαλές.

Δεῖ οὴ τοῦ το πράγμα ύμας οὐ Ιωσί σκέ μασθαι, καὶ λογίσασθαι τί ποτ ἐσο Ιν, ὁ παθων Μειδίας οὕ Ιως ωμόν, τηλικαύτην, ἐσε βούλευσε λαβεῖν τῶν πεπραγμένων παρ ἀνδρός πολίτου δίκην, κὰν μὲν ἢ τι δεινόν ώς άληθῶς, καὶ ὑπερφυές, συγγνώμην ἔχειν, ἐαν δὲ μηθέν, Θεάσασθε την ἀσέλγειαν καὶ την ωμότητα, ἢ καθ ἀσαντων ἀεὶ χρηται τῶν ἐντυγχανόντων. Τὶ οῦν ἔσθ ὁ πέπονθε; μεγάλην, νη Δί, ῶφλε δίκην,

les avoir accablés de menaces et d'injures. Et que fait-il? Voyez sa méchanceté. Quoiqu'il eût obtenu de revenir par opposition, il évite de s'engager par serment à poursuivre [11], laisse ratifier la sentence qui le condamne; et la cause est portée à l'audience, sans qu'il ait prêté serment. Ce n'est pas tout : dans la vue de cacher son dessein, il attend le dernier jour du mois où l'on juge les arbitres, jour négligé par la plupart d'entre eux; et, engageant le président du tribunal à faire prononcer les juges d'une manière tout à fait illégale, sans signification d'huissier, sans témoins, sans qu'il y eût personne pour répondre, il fait condamner et diffamer un arbitre [12]. Ainsi, parce que Midias a été condamné par défaut, un citoyen d'Athènes a été entièrement diffamé, privé de tous ses droits et de tous ses avantages. On ne peut donc impunément ni attaquer Midias en réparation d'injures, ni être son arbitre, ni même, à ce qu'il semble, le rencontrer dans son chemin.

Mais voyons quel dommage si énorme il a essuyé pour faire punir un citoyen avec tant de rigueur. Si la sentence lui a vraiment causé un tort affreux, excusons-le; sinon, considérez quelle est son arrogance et sa cruauté à l'égard de tout homme qui a quelque rapport avec lui. Quel dommage a-t-il donc essuyé? Il a été, sans doute, condamné à payer une somme immense, qui aurait ruiné toute sa fortune? La somme n'était

que de mille drachmes. Soit, dira-t-on; mais il en coûte de payer ce qui n'est pas dû : j'ignorais le jour du jugement; et l'on a profité de mon ignorance pour me faire condamner. Mais il savait le jour, il est venu tard exprès, et c'est une preuve que Straton ne lui a fait aucune injustice : enfin, il n'a pas encore payé une obole. Mais je suppose qu'il ait réellement ignoré le jour, ne pouvait-il donc pas revenir par opposition contre la sentence. qui le condamne [15], me poursuivre par les voies juridiques, moi à qui seul il avait affaire? Il ne l'a pas voulu; et, pour n'être pas exposé à payer dix mines portées par la loi, auxquelles le condamne un jugement qu'il a fui, qu'il cût dû subir, en vertu duquel il cût été puni ou renvoyé absous, il fallait qu'un citoven fût diffamé, sans aucune indulgence, sans être entendu, sans aucun des égards qu'on a même pour des coupables avérés. Mais après qu'il a diffamé à son gré un citoyen, qu'il s'y est vu autorisé, qu'il a exécuté son projet impudent, qu'il s'est satisfait lui-même, s'est-il mis du moins en devoir de payer la somme qu'il doit en vertu d'une sentence pour laquelle il a perdu un malheureux? Il n'a pas même payé une obole [14] jusqu'à ce jour; et il consent à rester accusé pour la somme à laquelle il est condamné. Ainsi, l'un a eté dissamé, et a péri victime de nos débats : l'autre, qui n'a souffert aucun dommage, attaque et renverse les lois, les arbitres, tout ce qui

και τοσαύτην ώστ' άποττερείσθαι τῶν ὄντων; άλλα χιλίων ή δίκη μόνον ην δραχμών. Πάνυ γε άλλα Sanvei nai Touto, pain Tis av, otav entiver adinos Λέη συνέζη δε ύσερημερώ γενομένω λαθείν αὐτῷ δια το αδικηθήναι. 'Αλλ' αυθημερον μεν ήσθετο, ο και μεγιστόν έστι τεκμηριον του μηθέν ηθικηκέναι τον άνθρωσον, δραχμήν δ' ουθέσω μιαν έκτετικεν. 'Αλλά μή σω τοῦτο. Αλλά την μη οὖσαν αντιλαχεῖν έξην αύτῶ δήσου, καὶ σρος έμε το σράγμα καταστήσασθαι, έρος όνωτερ έξ άρχης ην ή δίκη άλλ' ούκ ηθούλελο, άλλ' ίνα μη Μειδίας ατίμηλον άγωνίσηλαι Λέκα μνῶν δίκην, προς ην ουκ άπηντα, δέον, καί, εί μεν ηδίκηκε, δίκην δώ, εί δε μη, άσοφύγη, άτιμον 'Αθηναίων ένα είναι δεί, και μήτε συγγνώμης, μήτε λόγου, μήτε έσειεικείας μηθεμιάς τυχείν, ά κ τοίς όντως αδικούσιν άπανθ' ύσαρχει. Άλλ' έσειδή γε ητίμωσεν ον έβουλήθη, και τοῦτ έχαρίσασθε αὐτῶ, καί την αναιδή γνωμην, ή ταυτα προαιρείται ποιείν. ένεσλησεν αύτοῦ, έκεῖνο έσοιησε; την καταθίκην έκτέτικε, δι' ήν τον άνθρωσου άπωλεσεν; άλλ' ούδε χαλκούν ούθεπω ή τημερον άλλα ή δίκην έξούλης ύσομένει Φευγειν. Ούκοῦν ὁ μέν ήτιμωται κὶ παραπόλωλεν, ο δ' οὐο' ότιοῦν σεσονθεν, άλλ άνω και κάτω. τους νομους, τους διαιτητάς, σάνο όσα αν βουληται. σίρεφει. Και την μεν κατά του διαιτητού γνώσιν, ήν

ἀωρόσκλητον κατεσκεύασεν, αὐτός κυρίαν έαυτῷ ωεωοίηται ήν δ' αὐτός ὧφλεν έμοὶ, ωροσκληθείς, εἰδως, οὐκ ἀωαντῶν ἀκυρον ωσιεῖ. Καίτοι, εἰ ωαρὰ τῶν ἔρημον καταδιαιτησάντων αὐτοῦ, τηλικαὐτην δίκην οὖτος ἀξιοῖ λαμβάνειν, τίνα ὑμῖν ωροσήκει παρὰ τοὐτου λαβεῖν, τοῦ φανερῶς οὐτω τοὺς ὑμετέρους νόμους ἐφ ὑβρει ωαραβαίνοντος; Εἰ γὰρ ἀτιμία, καὶ νόμων καὶ δικῶν καὶ ωάντων στέρησις, ἐκείνου τοῦ ἀδικήμαδος προσήκουσὰ ἐσδι δίκη, τῆς γε ὑβρεως μικρὰ βάνατος ἔμοιγε φαίνεται. ἀλλὰ μην, ώς ἀληθη λέγω, κάλει μοι τοὐτων τοὺς μάρτυρας, καὶ τὸν τῶν διαιτητῶν ἀνάγνωθι νόμον.

#### ΜΑΡΤΥΡΕΣ.

Νικόστρατος Μυρρινούσιος, Φανίας Αφιδναῖος, οἰδαμεν Δημοσθένην, ῷ μαρτυροῦμεν, καὶ Μειδίαν τον κρινόμενον ύσο Δημοσθένους, ὅτ΄ αὐτῷ Δημοσθένης ἐλαχε την τοῦ κακηγορίου δίκην, ἐλομένους διαίθηθην Στράτωνα, καὶ, ἐσεὶ ἦκεν ἡ κυρία τοῦ νόμου, οὐκ ἀσαντήσαντα Μειδίαν ἐσεὶ την δίαιταν, ἀλλά καταλισούτα. Γενομένης δὲ ἐρήμου κατὰ Μειδίου, ἐπιστάμεθα Μειδίαν σείθοντα τον τε Στράτωνα τον διαιτητήν, καὶ ἡμᾶς, ὀντας ἐκείνοις τοῖς χρόνοις ᾿Αρχοντας, ὁσως την δίαιταν αὐτῷ ἀποδιαιτήσωμεν,

le gêne. La sentence qu'il a fait rendre contre un arbitre qui n'a pas même été ajourné, il a soin de la faire exécuter; et il empêche l'exécution de celle qui le condamne envers moi, lui qui a été appelé, lui qui a fui le jugement avec dessein. Mais s'il a fait punir si rigoureusement des juges qui l'ont condamné par défaut, quelle peine devez-vous lui faire subir à lui-même, à lui, dis-je, qui, au mépris des lois, a insulté si ouvertement un chorége? Si une condamnation par défaut mérite la diffamation, la privation des lois, des jugemens, de tous les droits de citoyen; la mort me paraît une peine trop légère pour une insulte atroce. Mais afin de prouver les faits que j'avance, gressier, faites paraître les témoins; lisez aussi la loi concernant les arbitres.

## Témoins.

Nous, Nicostrate de Myrrhinuse, Phanias d'Aphidne, nous savons que Démosthène, pour lequel nous déposons, et Midias, accusé présentement par Démosthène, ayant choisi de concert Straton pour arbitre, lorsque Démosthène attaquait Midias en réparation d'injures, Midias ne s'est pas présenté au jour marqué par la loi pour le jugement. Nous savons encore que Midias, ayant été condamné par défaut, et voulant nous corrompre, nous qui étions alors archontes, et Straton son arbitre, il nous a offert cinquante drachmes pour réformer la sentence qui le condamnait; mais que,

voyant sa proposition rejetée, il nous a fait des menaces et s'est retiré. Nous savons, enfin, que c'est uniquement parce que Straton a refusé d'accéder à sa demande, qu'il l'a fait condamner et diffamer contre toute justice.

Lisez maintenant la loi concernant les arbitres.

# Loi.

Si des citoyens, dans des démêlés particuliers, veulent choisir un arbitre, ils pourront prendre celui qu'ils voudront. Quand ils l'auront choisi de concert, ils s'en tiendront à ce qu'il aura décidé, et ne pourront porter leurs plaintes à un autre tribunal. La sentence de l'arbitre aura force de jugement, et sera irrévocable.

Faites paraître maintenant l'infortuné Straton: il lui sera du moins permis de se présenter. Ce malheureux est pauvre, ô Athéniens, mais il est honnête: c'est un de vos compatriotes; il a servi pour vous avec zèle dans sa jeunesse, et ne s'est rendu coupable d'aucun crime. Le voici devant vous en silence, privé non-seulement des droits communs à tous les citoyens, mais encore de la liberté de parler, et de déplorer ses maux: il ne peut même se plaindre devant vous de l'arrêt qui le condamne. C'est sa pauvreté, son abandon, son obscurité; c'est Midias, c'est la richesse et la fierté de Midias, qui l'ont réduit à cet état. Si, au mépris des lois, il eût réformé sa sentence en

καὶ Λιδόντα Γραχμάς πεντήκοντα, καὶ, ἐπειδή οὐχ ὑσεμείναμεν, σροσασειλήσαντα ήμῖν, καὶ οὐτως ἀσαλλαγέντα. Καὶ Για ταύτην την αἰτίαν ἐσιστάμεθα Στράτωνα ὑσο Μειδίου καταβραβευθέντα, καὶ σαρά σάντα τὰ Γίκαια ἀτιμωθέντα.

Λέγε δη και τον των διαιτητών νόμον.

### $NOMO\Sigma$ .

Έλν δέ τινες σερί συμβολαίων ίδιων προς άλληλους άμφισβητώσι, ή βούλωνται διαιτητην έλεσβαι όντινοῦν, έξεστω αὐτοῖς αίρεῖσθαι όν ἀν βούλωνται διαιτητήν. Έσειδαν δ΄ έλωνται κατά κοινόν, μενέτωσαν έν τοῖς ὑπό τοὐτου διαγνωσθεῖσι, καὶ μηκέτι καταφερείτωσαν ἀσό τοὐτου ἐφ΄ ἔτερον δικαστήριον ταὐτά ἐγκλήματα, ἀλλ΄ ἔστω τὰ κριθέντα ὑπότοῦ διαιτητοῦ κύρια.

Κάλει δη και τον Στρά ωνα αύ ον, τον τα τοιαῦ α πεπονθότα εσταναι γαρ εξεσται δησουθεν αὐτῷ. Οῦτος, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, σενης μεν ἐσως ἐστίν, οὐ πονηρος δε γε. Οῦτος μεν οι πολί ης ων, ἐσ ρα ευμένος άπασας τας ἐν ήλικια στρατείας, και δεινὸν οὐδεν εἰργασμένος, ἔστηκε νυνὶ σιωσῆ, οὐ μόνον τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῶν κοινῶν ἀσεστερημένος, ἀλλὰ καὶ τοῦ φθέγξασθαι, καὶ ὁδὐρασθαι κὸ οὐδε εἰ δίκαια η ἀδικα πέπονθεν, οὐδε ταῦτ ἔξεστιν αὐτῷ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν.

Καὶ ταῦτα πέσονθεν ύσο Μειδίου, και τοῦ Μειδίου σλούτου και της υσερηφανίας, σαρά την πενιαν και την έρημιαν, και το των σολλών είς είναι. Και εί μεν, παραβάς τους νόμους, έλαβε τας πενθηκονθα δραχμάς παρ' αύτου, ή την δίκην, ήν κατεθιήτησεν, ลัพออิยอิเทิกแยงทุง ฉังอย่างเข, ยังเไเนอร ฉึง ทั้ง, หล่, อบอิยา έχων κακόν, των ίσων μετείχε τοις άλλοις ήμιν. emeion de masside mpos ta d'inaia Meidiar, y tous νόμους μάλλον έδεισε των απειλών των τούτου, τηνικαύτα τηλικαύλη κ τοιαύλη συμφορά περιπέπλωκεν άδικως ύπο τούτου. Είθ΄ ύμεῖς τον ούτως ώμον, τον ούλως αγνώμονα, τον τηλικαίλας δίκας λαμβάνονλα, ων αυτός ηδικησθαί Φησι μόνον (ου γαρ ηδίκητό γε), τοῦτον ύβρίζοντα λαβοντες είς τινα τῶν σολιτῶν, άφησετε, και μηθ' έορτης, μητε ίερων, μητε νόμου, μητ' άλλου μηθενός προνοιαν ποιούμενον ού κατα ή-Φιείσθε; ου σαράθειγμα τοις άλλοις σοιήσετε;

Καὶ τι φήσετε, ὧ ἀνορες δικασταί; τίνα, ὧ τορος τῶν θεῶν! ἔξετε εἰπεῖν πρόφασιν δικαίαν ἢ καλήν; ὅτι, νὴ Δία, ἀσελγής ἐστι καὶ βοξλυρός; ταῦτα γαρ ἐστι τάληθη ἀλλά μισεῖν ὀφείλετε, ὧ ἀνορες δικασταί, τους τοιούτους οἡπου μαλλον ἢ σώζειν ἀλλ΄ ὅτι πλούσιος ἐστιν; ἀλλά τοῦτο γε τῆς ΰβρεως αὐτοῦ σχεοὸν αἴτιον ευρήσετε ὄν, ὡστ' ἀφελεῖν τὴν ἀφορμὴν, δι' ἡν ὑβρίζει, προσῆκε μαλλον ἢ σῶσαι

recevant les cinquante drachmes, il n'aurait subi aucune disgrâce, et, n'étant pas diffamé, il participerait aux mêmes droits que les autres citoyens. Mais, parce qu'il a préféré la justice à Midias, parce qu'il a craint les lois plus que ses menaces, il est tombé, par la cruauté de cet homme injuste, dans l'infortune où vous le voyez. Et après cela, un cœur si dur et si barbare, qui tire une vengeance si cruelle d'une injure chimérique ( car on ne lui en a fait aucune ), l'absoudrez-vous, quand il est convaincu d'avoir outragé un citoyen? Celui qui n'a respecté ni les dispositions des lois, ni les cérémonies de la fête, ni les ornemens sacrés, rien en un mot, ne le condamnerez-vous pas? N'en ferez-vous pas un exemple ?

Et pourquoi, je vous prie, useriez-vous à son égard d'indulgence? Pour quel motif l'épargne-riez-vous? Parce que c'est un homme pétulant et prêt à tout faire? Oui, certes, il l'est; mais vous devez haïr des gens de cette espèce, plutôt que les ménager. Parce qu'il est riche? Mais ses richesses sont presque la seule cause de son insolence; et vous devez plutôt le dépouiller d'une fortune qui le rend insolent, que l'absoudre en considération de cette fortune. Laisser de grandes richesses entre les mains d'un audacieux et d'un pervers, d'un

homme tel que Midias, c'est lui laisser des armes contre vous-mêmes. Que reste-t-il donc? la compassion, grands dieux! il versera des larmes, vous présentera ses enfans, et vous suppliera de lui faire grâce en leur faveur; c'est sa dernière ressource. Mais, vous le savez vous-mêmes, c'est de celui qui souffre injustement des maux insupportables, qu'il faut avoir compassion, et non de celui qui est puni justement pour le mal qu'il a fait. Qui de vous aura compassion des enfans de Midias; en voyant qu'il n'en a eu aucune pour les enfans de ce malheureux, qui, sans parler du reste, ne voient aucun remède à l'infortune de leur père? Non, sans doute, Straton n'est pas condamné à une simple amende dont il pourrait s'acquitter, et se voir rétabli dans ses droits; mais, diffamé sans retour, il est perdu sans ressource, victime de l'orgueil de Midias et de la violence de son ressentiment. De qui donc réprimera-t-on l'audace? A qui ôtera-t-on les richesses, cause des plus grands excès, si le prétendu malheur de Midias vous touche, vous qui ne serez pas indignés à la vue d'un citoyen pauvre et innocent, précipité par lui dans les dernières disgrâces? Non, Athéniens, non, son sort ne doit pas vous toucher. Celui qui n'a pitié de personne, qui ne pardonne à personne, ne mérite ni pitié ni pardon. Tous les hommes, à mon avis, trouvent dans la société ce qu'ils y apportent eux-mêmes. Je ne parle pas seulement

διά ταύτην. Το γάο χρημάτων Φολλών Βρασύν. και βοελυρον, και τοιούτον, ανθρωστον έαν είναι κύριον, άφορμην έστιν έφ' ύμας αυτούς δεδωκέναι. Τί ούν ύπολοιπον; έλεπσαι, νη Δία! παιδία γάρ παραστήσεται, κὶ κλαιήσει, κὶ τουτοις αυτον εξαιτήσεται. τοῦτο γὰρ ὑσολοισον. Αλλ' ἴστε δήσου τοῦ β', ότι τους άδικως τι κακον σάσχοντας, δ μη δυνήσονται Φέρειν, έλεειν προσημει, ού τους, ών πεποιημασι, δεινών Ninn Sidortas. Kai tis av taut exenore Sixalos; όρων τα τουδε ούκ έλεηθέντα ύσο τούτου, ά τη του σατρός συμφορά, χωρίς των άλλων κακών, ούδ' έσικουρίαν ένουσαν όρα. Ου γαρ έστιν όφλημα, ό, τι χρη καταθέντα έσιτιμον γενέσθαι τουτονί, άλλ' άπλως ούτως ήτιμωται τη ρυμη της όργης και της ύβρεως της Μειδίου. Τις οὖν ύβρίζων παύσεται, καὶ, οι ά ταῦτα ποιεί, χρημαία άφαιρεθησείαι, εί τοῦ Ιον μεν, ώσωερ δεινά ωάσχοντα, έλεησετε, εί δέ τις, πενης ών, μηθεν ηθικηκώς, ταις έσχαταις συμφοραίς άδικως ύσο τούτου περιπέστωκε, τούτω δε μη συνοργισθήσεσθε; Μηθαμώς. Ουθείς γαρ έστι δίκαιος τυγχάνειν έλεου των μηθένα έλεούν ων, ούθε συγγνώμης, των ασυγγνωμόνων. Έγω γαρ οίομαι σάντας ανθρώπους φέρειν αξιούν παρ αύδων είς τον βίον αύδοῖς έρανον παρά πάνθ, όσα πράττουσιν, ού τοῦτον μόνον, έν συλλέγουσι, και οῦ πληρωταί γίγνονται τινές,

άλλα και άλλον, οἷον έγω τις ούτοσι μέτριος προς άπαντας είμι, έλεημων, εὖ σοιῶν σολλούς άσασι προσήκει τῷ τοιοὐθῳ ταὐθα εἰσφέρειν, ἐαν που καιρος ἢ χρεία σαραστῆ ἐτερος ούτοσι τις βίαιος, ώμος, οὐθένα οὐτ ἐλεῶν, ούθ ὁλως ἀνθρωσον ἡγούμενος τοὐτῷ τὰς αὐτὰς φορὰς παρ ἐκάστου θίκαιον ὑπάρχειν. Σὐ δη, σληρωτής τοιούτου γεγονώς ἐράνου, σεαυτῷ τουτονί δίκαιος εἶ συλλέξασθαι.

Ήγοῦμαι τοίνυν, ὧ ἀνορες ΑΞηναῖοι, ἡ εἰ μηθέν ἔτ' ἀλλο κατηγορεῖν εἶχον Μειδίου, μηθὲ δεινότερα ἢν, ἀ μέλλω λέγειν, ὧν εἰζηκα, δικαίως ἀν ὑμᾶς ἐκ τῶν εἰρημένων κατα ψηφίσασθαι καὶ τιμᾶν αὐτῷ τῶν ἐσχάτων. Οὐ μην ἐνταῦθ' ἔστηκε το πρᾶγμα, οὐδ' ἀπορήσειν μοι δοκῶ τῶν μετά ταῦτα τοσαύτην άφθονίαν οῦτος πεποίηκε κατηγοριῶν.

Ότι μεν δη λεισοταξίου γραφην κατεσκεύασε κατ' έμοῦ, καὶ τον τοῦτο ποιήσοντα έμισθωσατο, τὸν μιαρόν καὶ λίαν εὐχερῆ, τὸν κονιορτὸν, Εὐκτήμονα, ἐάσω. Καὶ γὰρ οὐτ' ἀνεκρίνετο ταὐτην ὁ συκοφάντης ἐκεῖνος, οὖΞ' οὖτος οὐδενος ένεκα αὐτὸν ἐμισθώσατο, σλην ἵν' ἐκκεοιτο πρό τῶν Ἐσωνύμων, καὶ σάντες ὁρῶεν Εὐκτήμων Λουσιεύς ἐγράψατο Δημοσθένην Παιανιέα λεισοταξίου καὶ μοι δοκεῖ κὰν προσγράψασθαι τοῦθ' ἡδέως, εἴ πως ἐνῆν, ὅτι Μειδίου μισθωσαθαι τοῦθ' γάραπλαι. ᾿Αλλ' ἐῶ τοῦλο. Ἐφ' ἡ γὰρ ἐκεῖνος

de ce qu'y mettent et de ce qu'en retirent quelques citoyens illustres; mais un citoyen, par exemple, tel que moi, doux, modéré, bienfaisant à l'égard de tout le monde, je dois, dans l'occasion, retrouver les mêmes sentimens dans le cœur de tout le monde. Cet autre est violent, cruel, dur, ne regarde nul homme comme son égal; il est juste que chacun lui rende ce qu'il en reçoit. Vous, Midias, qui apportez dans la société la violence de votre caractère, que devez-vous en retirer?

Je crois, Athéniens, que, quand je n'aurais rien à dire de plus contre l'accusé, et que je ne pourrais produire d'autres griefs plus considérables, vous devriez le condamner sur ceux que j'ai déjà produits, et lui faire subir les derniers châtimens. Mais vous n'avez pas tout entendu, le sujet n'est pas épuisé; et Midias me fournit une ample matière d'accusation.

Je ne dirai pas qu'il a entrepris de me faire citer en justice, comme ayant abandonné mon poste, et qu'il a payé, en conséquence, Euctémon [15], cet homme méprisable, ce vil complaisant. Euctémon, calomniateur mercenaire, s'est désisté de sa poursuite; et tout ce que voulait Midias, en le payant, c'est que le public pût lire, dans une affiche placée sous ses yeux: Euctémon de Lusie accuse Démosthène de Péanée d'avoir abandonné son poste. Il me semble même que, si Euctémon eût osé, il eût ajouté qu'il était gagné et

payé par Midias. Mais laissons toute cette manœuvre: l'accusateur s'est diffamé lui-même en renonçant à ses poursuites; je n'exige point d'autre réparation, celle-là me suffit.

Mais écoutez, Athéniens, une calomnie atroce [16], fabriquée contre moi par ce méchant homme; une calomnie qui intéresse toute la ville, et qui semble réclamer la vengeance du ciel. Lorsque le malheureux Aristarque, fils de Moschus, fut accusé d'un crime horrible, d'abord Midias sema contre moi, dans la place publique, d'odieux propos; il osait dire que j'avais commis le forfait dont on accusait Aristarque. Ce moyen ne lui réussissant pas, il va trouver les parens du mort, qui poursuivaient, comme meurtrier, le fils de Moschus, et leur offre de l'argent, pour qu'ils m'imputent le meurtre. La religion, la justice, aucun motif n'a pu l'arrêter. Foulant aux pieds toute honte et toute pudeur, il n'a point rougi de regarder en face des hommes qu'il sollicitait d'imputer le crime le plus affreux à un citoven innocent. Son but unique était de me perdre à quelque prix que ce fût. En conséquence, il mettait tout en œuvre, comme si, parce qu'un citoyen voulait obtenir réparation d'une insulte, parce qu'il ne la souffrait pas en silence, il fallait le bannir de tous les lieux, ne l'admettre dans aucune société, l'accuser d'avoir abandonné son poste, d'avoir commis un meurtre, le faire attacher au gibet.

έαυτον ητίμωκεν, οὐκ έπεξελθών, οὐδεμιᾶς ἔγωγ' ἔτι πρόσδεομαι δίκης, άλλ' ίκανην ἔχω.

'Αλλ' ο και δεινον, ω άνδρες 'Αθηναίοι, κ σχέλλιον, καί κοινον έμοιγ' ἀσέβημα, ούκ ἀδίκημα μόνον, τούτω σεσράχθαι δοκεῖ, τοῦτ' έρῶ٠ τῷ γὰρ άθλίω καὶ ταλαισώρω κακής και χαλεσής συμβάσης αίτίας Αριστάρχω τῷ Μόσχου, το μέν σρῶτον, ὧ ἄνδρες Αθηναΐοι, κατά την άγοραν σεριϊών, άσεβείς και Sεινους λόγους ετόλμα σερί εμου λέγειν, ώς έγω το πράγμα είμι τοῦτο Λεθρακώς. Ώς δ' οὐθεν ήνυε τούτοις, προσελθών τοῖς έτω έκεῖνον άγουσι την αίτιαν του φονου, τοις του τελευληχόλος οίχειοις, χρημαθ' ύπισχνείλο δώσειν, εί του σράγμαλος αίτιωντο έμε. Και ούτε Θεούς, ούθ' όσιαν, ούτ' άλλο ούδεν εποιήσατ'. εμποδών τῷ τοιούτω λόγω, οὐδ' ώκνησεν άλλ' οὐδέ, προς ους έλεγεν, αυτους ήσχυνθη, εί τοιουτο κακον καί τηλικούτον άδικως έσσάγει τω. Αλλ, ένα όρον Θέμενος παν λί τρόσω με ανελείν, ούθεν ελλείπειν ώελο λείν, ως δέον, εί τις, ύβρισθείς ύσο τούτου, δίκης άξιοι τυχείν, ή μη σιωπά, τούτον έξοριστον άνηρησθαι, καί μηδαμή παρεθήναι, άλλα και λειποταξίου γραφήνι ήλωπεναι, και έφ αίματι φεύγειν, και μονονου σροσηλώσθαι.

Καίτοι, ταυθ' όταν έξελεγχηται ποιών, προς οίς ύβριζε με χορηγούνλα, τίνος συγγνώμης η τίνος ελέου δικαίως τευξεται σας ύμων; έγω μεν γαρ αυτον, ω ανδρες Αθηναίοι, νομίζω αυτοχειρά μου γεγενησθαι τούτοις τοις έργοις, και τότε μέν, τοις Διονυσίοις, την σαρασκευήν, και το σώμα, και τα αναλώματα way? icpicer, viv de rourois, ois éwoier nai dieπράττετο, έκεινα τε, και τα λοισα σάντα, την πόλιν, το γένος, την επιθιμίαν, τας ελπίδας. Εί γαρ έν, ὧν ἐπεβουλευσε, κατωρθωσεν, άσαντων αν άσεστερήμην έγω, και ουθέ ταθήναι σροσυσήρχεν οίκοι μοι. Δια τί, άνδρες δικασταί; - εί γαρ, εαν τις, σαρά σάντας τους νόμους ύβρισθείς ύπο Meiδίου, βοηθείν αύτῷ σειράται, ταῦτα καὶ τοιαῦτα έτερ' αὐτῷ σαθεῖν ὑσάρξει, σροσκυνεῖν τους ὑβρίζοντας, ώσωτερ εν τοις Βαρβάροις, ουκ αμύνασθαι, κράτιστον έσλαι. Αλλά μην, ώς άληθη λέγω, και προσεξείργασται ταῦτα τῷ βοελυρῷ τουτῷ καὶ ἀναιδεῖ, κάλει μοι τούτων τους μάρτυρας.

### ΜΑΡΤΥΡΕΣ.

Διονύσιος 'Αφιοναΐος, 'Αντίφιλος Παιανιεύς, διαφθαρέντος Νικοδήμου, τοῦ οίκείου ήμῶν, βιαίω θανάτω ύωδ 'Αριστάρχου τοῦ Μόσχου, ἐωτεξήμεν τοῦ φόνου τὸν 'Αρίσταρχον. Αἰσθόμενος δὲ ταῦτα Μειδίας, ὁ νῦν κρινόμενος ὑωδ Δημοσθένους, ῷ μαρτυροῦμεν,

Mais, s'il est convaincu d'avoir ajouté cette noirceur aux outrages qu'il m'a faits pendant ma chorégie, quel pardon, quelle pitié doit-il obtenir de vous? Pour moi, Athéniens, je pense que, par ses dernières entreprises, il s'est rendu mon meurtrier : je pense que, par ses excès dans les fêtes de Bacchus, il a violé la sainteté de ces fêtes, il m'a attaqué dans mes préparatifs et dans ma personne; mais que, par les menées criminelles qui ont suivi, il m'a attaqué de plus dans ma qualité de citoyen, dans ma famille, dans mon honneur, dans mes espérances. Oui, si ce seul projet lui avait réussi, j'eusse été privé de tout, même de la sépulture de mes pères. Mais pourquoi cet acharnement? - Si, parce qu'on implore la justice des tribunaux, quand on est outragé par Midias, il faut endurer de pareilles indignités; l'unique parti qui reste, c'est de souffrir sans se plaindre, comme chez les Barbares; c'est de baiser, et non de repousser la main qui nous frappe. Mais, afin de prouver que je dis vrai, et que cet impudent, cet audacieux, s'est porté aux excès que je lui reproche, gressier, faites paraître les témoins, qui le certifieront.

# Témoins.

Nous, Denys d'Aphidne, et Antiphile de Péanée, nous poursuivions comme meurtrier, Aristarque, fils de Moschus, qui avait tué Nicodème, notre parent: Midias, maintenant accusé par Démosthène, pour lequel nous déposons, nous voyant occupés de cette poursuite, nous a offert de l'argent pour nous engager à nous désister de l'accusation d'Aristarque, et à poursuivre Démosthène comme auteur du meurtre.

Greffier, prenez aussi la loi concernant les présens. Tandis qu'on la cherche, je vais vous faire [17], Athéniens, quelques réflexions. Demandezvous, je vous en supplie, au nom de Jupiter et des autres Dieux, demandez-vous à vous-mêmes, en écoutant mes plaintes, ce que vous auriez fait, si l'on vous cût traités de la sorte, et quel eût été votre ressentiment dans de pareilles injures. Pour moi, j'ai senti bien vivement les outrages que j'ai essuyés durant le cours de ma chorégie; mais ce qui a suivi ces outrages, m'a causé une peine bien plus sensible, une indignation bien plus vive. Quel terme, en effet, y aura-t-il à la pétulance? Peut-on concevoir des excès plus énormes d'effronterie, de violence, de cruauté? Comment, un homme qui s'est porté, envers un autre, à des injures aussi criantes, loin de s'en repentir et de les réparer, y ajoutera des traits bien plus crians encore! Au lieu de se servir de ses richesses pour rendre sa condition plus heureuse, sans nuire à personne, il ne s'applaudira de son opulence qu'autant qu'il aura chassé injustement un citoyen que lui-même a outragé!

Repassons un peu sur toutes les injures que j'ai éprouvées de sa part. Il m'a intenté une accusation

έσειθεν ήμας, Λιοδούς κέρματα, τον μέν Αρίσταρχον άθώον άφειναι, Δημοσθένει δε την γραφήν τοῦ φούου σαραγράφασθαι.

Λάβε δή μοι και τον σερί τῶν δωρεῶν νόμον. Έν όσω δε τον νόμον, ὧ άνδρες 'Αθηναίοι, λαμβάνει, βούλομαι μικρά προς ύμας είπεῖν, δεηθείς ύμων άπανθων προς Διος και Θεων, ω ανορες δικασθαί, περί πανθων,ων αν ακουηθέ μου, τουθ' ύποθενθες ακουέθε τη γνώμη, τί αν, εί τις έπασχε τοιαύθ ύμων, έσοιει, ή τίνα αν είγεν οργην ύστερ αύτοῦ προς τον ποιούντα. Έγω γαρ ένηνοχως χαλεσώς έφ οίς περί την λειτουργίαν ύζρισθην, έτι σολλώ γαλεσωτερον, ω άνδρες 'Αθηναιοι, τούτοις τοις μετά ταῦτα ένηνοχα, κ μάλλον ηγανάκτηκα. Τί γαρ ώς άληθως πέρας αν Φήσειέ τις είναι κακίας, και τίνα ύσερβολήν αναιθείας κὶ ώμοτηλος και ύβρεως, άνθρωπος εί ποιήσας δεινά, νη Δία, καί σολλα άδίκως τινα, άντι τοῦ ταῦτ άναλαμβάνειν και με αγιγνώσκειν, έλι πολλώ δεινό Ιερα ύσλερον άλλα σροσεξεργάζοιτο, καί χρώτο τῶ σλουτείν. μη έσι ταυτα, εν οίς, μηθένα βλάστων, αυτός άμεινον τι των ίδιων θησεται, άλλ' έπ! τάναντία. έν οίς αδίκως έκβαλων τινα και προπηλακίσας, αύθον eudaimoviel The mepionolas;

Ταῦτα τοίνυν, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, πάντα τούτφ πεωρακίαι κατ' έμοῦ. Καὶ γάρ αίλιαν ἐπήγαγέ μοι

φονου ψευδή, κ) ουθέν έμοι προσηκουσαν, ώς το πράγμα αύτο εδήλωσε. Και γραφήν λεισσοταξίου με έγρα ψατο, τρείς αυτός τάξεις λελοιπώς. Και τών έν Εύβοια σραγμάτων (τοῦτο γάρ αξ μικροῦ παρήλθε με είσειν), α Πλουταρχος, ο τουτου ξένος κ φιλος, διεωράξατο, ώς έγω αϊτιός είμι, κατεσκεύασε, προ τοῦ το πράγμα γενέσθαι πάσι Φανερον δια Πλουτάρχου γεγονός. Καί, τελευτών, βουλεύειν μου λαχόντος, δοκιμαζομένου κατηγόρει. Και το πράγμα είς ύσερθεινον μοι σεριέστη άντι γάρ του δίκην, ών έσεσονθειν, λαβείν, δουναι σραγμάτων, ών ούθεν έμοι προσήπεν, έκινουνευον. Και ταῦτα πάσχων έγω, καί τοῦτον τον τρόσον, όν διεξέρχομαι νυνί σρός ύμᾶς, έλαυνόμενος, ούκ ων ούθε τῶν έρημοθάθων, ούθε των απορων κομιδή, ουκ έχω, ω ανόρες Αθηναίοι, ό, τι χρη ποιήσαι. Εί γαρ είπεῖν τι καί σερί τουτων ήδη δεί, ου μέτεστι των ίσων, ουδέ των όμοιων, ω άνδρες Αθηναίοι, σρός τους σλουσίους τοις σολλοίς ήμων, ου μέτεστιν, ου άλλα και χρόνοι τούτοις του δίκην ύσοσχείν, ούς αν αυτοί βουλωνται, δίδονται, καὶ ταδικημαία έωλα τα τού ων ώς ύμας κὶ ψυχρα αφικνείται, των δ' άλλων ήμων έκαστος, άν τι συμίδη, πρόσφατος πρίνεται. Καὶ μάρτυρες είσιν έτοιμοι τούτοις, και συνήγοροι, σάντες ευτρεσείς καθ' ήμων. έμοι δε ούθε τάληθη μαρθυρείν εθέλον ας όρατε ένιους.

de meurtre des plus fausses et des plus calomnieuses, comme l'événement l'a prouvé; il m'a accusé d'avoir abandonné mon poste, lui qui a abandonné trois fois le sien en trois occasions différentes; il m'a reproché les troubles de l'Eubée ( j'avais presque oublié cet article ), troubles dont Plutarque [18], son hôte et son ami, était l'auteur, et dont il voulait me charger avant que la chose fût connue; enfin, lorsque je fus nommé sénateur par le sort, il m'attaquait dans l'examen qui doit confirmer l'élection. Ma situation était cruelle : loin d'obtenir réparation des insultes qui m'avaient été faites, je courais risque d'être puni pour des crimes qui m'étaient étrangers. Persécuté, outragé d'une manière aussi indigne, quoique je ne sois pas absolument abandonné et tout-à-fait sans ressource, je ne sais encore comment réussir contre Midias. Le dirai-je, Athéniens! nous autres citoyens pauvres, nous ne jouissons pas des mêmes droits et des mêmes priviléges que les riches; non, nous n'en jouissons pas : on leur accorde tous les délais qu'ils souhaitent pour comparaître en justice, et leurs injures ne parviennent devant vos tribunaux que déjà vicilles et presque oubliées; nous, au contraire, pour la moindre faute, nous sommes jugés sur-le-champ. Ils ont à leurs ordres des témoins et des solliciteurs toujours prêts à les servir contre nous, et vous voyez que quelques-uns refusent de déposer pour moi selon la vérité. Peut-on parler de ces abus sans gémir? Mais écoutez la loi dont j'ai suspendu la lecture. Lisez, Greffier.

# Loi.

Si un Athénien reçoit ou donne; si, pour nuire au peuple ou aux particuliers, il cherche à corrompre en offrant des présens, et s'il emploie de mauvaises menées, qu'il soit déshonoré, lui, ses enfans, et tout ce qui lui appartient.

Rien ne coûte donc à ce méchant homme, à cet ennemi des dieux. Prêt à tout dire et à tout faire, il n'examine pas s'il avance le vrai ou le faux, s'il attaque un ami ou un ennemi; il ne distingue et ne considère rien. Après m'avoir imputé un meurtre, après m'avoir chargé d'un tel crime, il m'a laissé faire des sacrifices pour le sénat, immoler des victimes pour vous et pour toute la république; il m'a laissé nommer chef des députés envoyés, au nom de la ville, pour assister aux jeux néméens [19]; il n'a pas empêché que je fusse choisi, moi troisième, parmi tous les citoyens d'Athènes, pour sacrifier, en qualité de prêtre, aux Déesses Redoutables. Cependant, s'il eût remarqué en moi une ombre, un soupçon des crimes qu'il m'imputait, m'eût-il laissé remplir ces fonctions? je ne le crois pas. Sa conduite prouve donc évidemment qu'il a travaillé, par un motif de haine, à me chasser de ma patrie. Mais lorsque, malgré tous ses efforts et ses menées obscures, il

Ταῦτα μεν οὖν εἶποι τις ἀν, οἶμαι, Ξρηνών. Τον δε νόμον μοι λέγε ἐφεξῆς, ώσωτερ ἀρξάμην. Λέγε.

#### NOMOS.

Έαν τις Αθηναίων λαμβάνη σαρά τινος, η αυτός Λιδώ έτερω, η Λιαφθείρη τινάς εσαγγελλόμενος, έσι βλάβη του Γήμου, και ίδια τινός των πολιτών, τρόπω η μηχανή ήτινιουν, άτιμος έστω, και σαίδες και τα έκείνου.

Ούλω τοίνυν ούλος έσλιν άσεξης άνθρωπος κ μιαρός, και παν αν ύποσ ας είπειν και πράξαι, εί δ' άληθες, η ψεύδος, η σρός έχθρον, η φίλον, η τα τοιαύτα. άλλ' ούδοτιοῦν διορίζων, ώστ' έσσαιτιασάμενος με Φόνου, και τοιούτο σράγμα έσαγαγών, είασε μέν με είσιτηρια ύπερ της βουλης ίεροποιησαι, ή θυσαι, καί κατάρξασθαι τῶν ἱερῶν ὑσερ ὑμῶν καὶ ὅλης τῆς πολεως, είασε δ' άρχιθεωρούντα άγαγεῖν τω Διί τω Νεμίω την κοινην ύσερ της σόλεως θεωρίαν, σεριείδε Se ταις Σεμναις Θεαις ιεροσοιόν, αίρεθεντα έξ' Αθηναίων άσαντων τρίτον αύτον, και καταρξάμενον τῶν ίερων. Αρ αν, εί γ είχε στιγμην η σκιαν τουτων, ών κατεσκευαζε κατ έμου, ταυτ αν είασεν; έγω μέν ούκ οίομαι. Ούχουν έξελεγχεται τούτοις έναργώς, ύβρει ζητών με έκβαλείν έκ της σατρίδος. Έσειδη τοίνου

τούτο το σράγμα ουθέ καθ' έν, πανταχή στρέφων, οδός τ' ην αγαγείν έτο εμέ, φανερώς ήδη δι έμε τον Αρίσταρχον έσυποφάντει. Και τα μεν άλλα σιωπώ. This De Boudh's week τουτων καθημένης και σκοσουμένης, παρελθών ούτος, Αγγοείτ, έφη, το πράγμα, ῶ βουλή; καὶ, τον αὐτοχειρα έχοντες (λέγων τον 'Αρίσλαρχον), μέλλελε, και (ηλείτε, και τελύφωσθε; ούκ άσοκτενείτε; ούκ έσι την οίκιαν βαδιείσθε; ούχι συλλή ζεσθε; Και ταῦτ' έλεγεν ή μιαρα και αναιδής αύτη κεφαλή, έξεληλυθώς τη σροτεραία παρ 'Αριστάρχου, και χρώμενος, ώσσερ αν άλλος τις, αύτω τα σρο τούτου, και, ότ' ηὐτύχει, σλεῖστα σαρεσχηκότος σάντων έκείνου σράγματά μοι, περί τῶν πρός τοῦτον διαλλαγών. Εί μέν οῦν είργασθαι τι τούλων, εφ' οίς απόλωλεν, ήγουμενος τον 'Αρίσλαρχον, καί πεπισθευκώς τοις των αίθιασαμένων λόγοις, ταυτ' έλεγε, χρην μέν ουδ ούθω μεθρία γαρ δίκη παρά των Φίλων έστιν, άν τι δοκῶσι πεποιηκέναι δεινον, μηκέτε της λοιπης Φιλίας κοινωνείν το δε τιμωρείσθαι καί έπεξιέναι, τοις πεπονθόσι κ τοις έχθροις καθαλείπεθαι. Όμως δ' έστω τούτω γε συγγνώμη. Εί δε άλων μεν χοινωνήσας και όμωροφιος γενομένος, ώς ουθέν είργασμένω, φανήσεται, λέγων δε ή καταιτιώμενος ταῦ. Ε΄ ένεκα τοῦ συκοφαντείν έμε, πῶς οὐ δεκάκις, μάλλον δέ μυριακις, έστ' απολωλέναι δίκαιος; άλλα μην

n'eut pu réussir à me charger du meurtre de Nicodème, il attaqua à découvert Aristarque, et il l'attaqua parce que j'étais son ami. Sans parler du reste, Midias se présente au sénat, dans le moment où il était assemblé pour examiner cette affaire : Sénateurs, dit-il, pourriez-vous ignorer la vérité? Maîtres du meurtrier ( il parlait d'Aristarque ), pourquoi chercher? pourquoi hésiter? pourquoi fermer les yeux? N'irez-vous pas à la maison du coupable? ne le saisirez-vous pas? ne le ferez-vous pas mourir? Cet odieux et impudent personnage parlait de la sorte, lui qui auparavant voyait trèsvolontiers ce citoyen, lui qui la veille lui avait rendu visite. Aristarque même, avant son malheur, m'avait pressé, avec une ardeur importune, de me rapprocher de Midias. Supposé donc qu'il eût été persuadé qu'Aristarque avait réellement commis le crime qui a causé sa perte; supposé qu'il eût cru les imputations de ses accusateurs, il ne devait pas même alors parler comme il a fait. Rompre avec un ami que l'on croit s'être porté à quelque action criminelle, c'est assez le punir: poursuivre en justice sa punition, c'est ce qu'il faut laisser aux offensés et à ses ennemis. Mais, sans exiger tant de délicatesse d'un pareil homme, s'il est constant qu'après s'être arrêté sous le même toit qu'Aristarque, après s'être entretenu avec lui comme s'il n'eût été question de rien [20]; s'il est constant qu'il a parlé contre lui, qu'il lui a imputé

un meurtre, uniquement pour me chagriner, ne devrait-il pas périr mille fois? Mais il faut prouver les faits que j'avance. Oui, la veille qu'il avait parlé contre Aristarque, il était entré chez lui, l'avait entretenu familièrement : le lendemain encore ( n'est-ce pas le comble de la noirceur?), il était venu dans sa maison; assis à ses côtés, et lui tendant la main en présence de plusieurs personnes, après la sortie violente faite, en plein sénat, contre ce malheureux qu'il avait traité de meurtrier, il protestait, avec serment et imprécation, qu'il n'avait rien dit à son désavantage; il ne craignait pas de se parjurer devant ceux même qui étaient instruits de tout; il le priait enfin de le réconcilier avec moi. Pour preuve de tous ces faits, je produirai tout-à-l'heure des témoins qui les attesteront. Mais, je vous le demande, Athéniens, n'est-ce pas un procédé étrange, ou plutôt un crime horrible, d'avancer qu'un homme est homicide, et de protester ensuite, avec serment, qu'on ne l'a pas dit; de lui imputer un meurtre, et de s'arrêter avec lui sous le même toit?

Pour ce qui me regarde, si je renonce à le poursuivre, si je trahis le jugement du peuple, je ne suis plus coupable, sans doute. Si je continue mes poursuites, j'ai commis un meurtre, j'ai abandonné mon poste, il faut m'exterminer. Pour moi, je pense, au contraire, que me désister de mon accusation, ce serait abandonner le poste

ώς άληθη λέγω, και τη μέν σροτεραία, ότε ταῦτ' έλεγεν, είσεληλύθει, και διείλεκτο έκεινω, τη δ' ύστεραία σαλιν αὖ (τοῦτο γάρ, τοῦτο οὐκ έχον έστιν ύσερβολήν ακαθαρσίας, ανδρες Αθηναΐοι;), είσελθων οίκαθε ώς έκεινον, και έφεξης ούτωσι καθεζομενος, την δεξιαν εμβαλών, σαρούτων σολλών, μετά τους έν τη βουλή τουτους λόγους, έν οίς αυτόχειρα, ή τα δεινόδα δα είρηπει τον Αρίσταρχον, ώμνυε μεν κατ' έξωλείας μηθεν είρηκεναι περί αὐθοῦ Φλαῦρον, καί ουθέν εφρόντιζεν επιορκών, και ταῦτα παρόντων τῶν συνειδόλων, ήξίου δε και προς έμε αυλῶ δι έκείνου γίγνεσθαι τας διαλύσεις. Και τούτων τους παρόντας ύμιν καλῶ μαρτυρας. Καίτοι πῶς οὐ δεινον, ὧ ἀνορες Αθηναίοι, μάλλον δε άσεβες, λέγειν ώς Φονεύς, ή πάλιν, ώς οὐκ είρηκε ταῦτ, ἀσομνύναι, καὶ φόνον μέν ονειδίζειν, τούτω δ' όμωροφιον γίγνεσθαι;

Κάν μεν άφω τοῦτον έγω, καὶ προδώ την ύμεθεραν καθαχειροθονίαν, οὐδεν, ως ἔοικεν, άδικως ἀν δ' ἐσεξίω, λέλοισα την τάξιν, φόνου κοινωνώ, δεῖ με ἀνηρσάσθαι. Έγω δ' αῦ τούναντίον οἰομαι εἰ τοῦτον ἀφῆκα, λελοιπέναι μέν, ὧ ἀνδρες 'Αθηναΐοι, την τοῦ δικαίου τάξιν, φόνου δ' αν είκοτως έμαυτῷ λαχεῖν' ου γαρ ἦν μοι δήσου βιωτόν τοῦτο σοιήσαντι. Ότι τοίνυν καὶ ταῦτ' άληθη λέγω, κάλει μοι καὶ τούτων τοὺς μάρτυρας.

## MAPTYPES.

Λυσίμαχος Αλωπεκήθεν, Δημέας Σουνιεύς, Χιαρης Θορίκιος, Φιλημων Σφηττιος, Μοσχος Παιανιεύς, καθ' ούς καιρούς ή είσαγγελία έδο Эн ή είς την Βουλήν ύσερ Αριστάρχου του Μοσχου ότι είη Νικοδημον άσεκτονώς, οίθαμεν Μειδίαν, τον κρινόμενον ύπο Δημοσθένους, ώ μαρτυρούμεν, έλθόντα προς την Βουλήν, καὶ λέγοντα μηθένα έτερον είναι τον Νικοδημου Φονέα, άλλ' Αρίσταρχον, και τοῦτον αὐτον γεγονεναι αὐτόχειρα και συμβουλεύοντα τη βουλή βαδίζειν έσι την οίκιαν την Αρισθάρχου, και συλλαμβάνειν αύτον. Ταῦλα δε έλεγε προς την βουλήν, τη προδεραία μετ' 'Αριστάρχου και μεθ' ήμῶν συνδεδεισνηκώς. Οἰδαμεν δε και Μειδίαν, ώς απηλθεν από της Βουλής τουτους τους λόγους είρηκως, είσεληλυθοτα σάλιν ώς 'Αρίσταρχον, κ την δεξιαν ως εμβεβληκότα, κ ομνύοντα κατ' έξωλείας μηθέν κατ' αυτού στρος την βουλήν είρηκεναι Φαῦλον, και άξιούντα Αρισταρχον, όπως αν διαλλάξη αυτώ Δημοσθένην.

Τίς οὖν ὑπερβολή; τις όμοια τῆ τού ου γέγονεν, ἡ γένοι ι' ἀν, σονηρία; ὁς ἀνορα ἀΙυχοῦν Ια,ούδὲν αὐ Ιου de la justice, ce serait reconnaître moi - même que je mérite la peine des meurtriers, puisque, après une telle lâcheté, je ne mériterais plus de vivre. Greffier, prouvez les faits que j'ai avancés, et produisez les témoins.

## Témoins.

Nous, Lysimaque d'Alopèque, Démée de Sunium, Chiarès de Thorique, Philémon de Sphette, Moschus de Péanée, nous savons que, dans le tems où Aristarque fut dénoncé au sénat comme meurtrier de Nicodème, Midias, maintenant accusé par Démosthène, pour lequel nous déposons, est venu au sénat, et a dit qu'il n'y avait qu'Aristarque qui pût être le meurtrier de Nicodème, qu'il l'avait tué de sa propre main; nous savons encore qu'il conseillait aux sénateurs d'aller à la maison d'Aristarque, et de se saisir de sa personne, parlant ainsi dans le sénat, quoique la veille il cût soupé avec Aristarque et nous; nous savons, en outre, que Midias, à peine sorti du sénat où il avait tenu de pareils discours, est venu de nouveau trouver Aristarque dans sa maison; qu'il lui a tendu la main, protestant avec serment et imprécation qu'il n'avait rien dit contre lui dans le sénat; nous savons, enfin, qu'il a presssé Aristarque de le réconcilier avec Démosthène.

Quel excès de perfidie! y a-t-il jamais eu, peutil y avoir une méchanceté pareille? Il ne craint pas d'inquiéter un malheureux qui ne lui avait fait aucun mal ( je ne dis point son ami ), en même tems qu'il le presse de le réconcilier avec moi : il sollicite cette réconciliation, et il prodigue l'or pour que je sois enveloppé dans son bannissement, contre toute justice. Des manœuvres aussi odieuses et aussi criminelles, qui vont à jeter, dans de plus grands périls, ceux qui poursuivent, par des voies juridiques, les injures qu'ils ont reçues, ne révolteraient-elles que moi? En serais-je seul indigné, tandis que les autres les verraient avec indifférence? non, Athéniens, cela ne doit pas être. Aussi irrités que moi-même, vous devez considérer que les plus pauvres d'entre nous et les plus faibles, sont les plus exposés à souffrir des insultes, et que les hommes audacieux et riches sont les plus disposés à insulter les autres, à éluder la peine, et à payer des personnes pour susciter des embarras à leurs accusateurs. Arrêtez, je ne puis trop vous le dire, arrêtez de tels abus; soyez persuadés que, nous empêcher, par la crainte et par la terreur, de poursuivre les injures qui nous sont faites, c'est nous ravir les droits communs de l'égalité et de la liberté. Nous pourrons, peut-être, quelque autre et moi, repousser les traits de la calomnie, n'en être pas accablés; mais que deviendront les simples citoyens, si vous n'effrayez, par un grand exemple, ceux qui voudraient abuser ainsi des richesses? Ce n'est qu'après qu'on a rendu compte

ηδικηκότα (ἐως γαρ είσεῖν φίλον), άμα συκοφαντεῖν ώετο δείν, και προς έμε αυτον διαλυειν ήξίου, καί ταῦτ' ἐπραττε, και χρήματ' ἀνήλισκεν, ἐπὶ τῷ μετ' έκεινου κάμε σροσεκδαλείν άδικως; τοῦτο μέντοι το τοιούτον έθος και το κατασκεύασμα, ω άνθρες 'Αθηναΐοι, το τοῖς ύπερ αύτῶν ἐπεξιοῦσι δικαίως ἔτι σλείω σεριϊστάναι κακά, ούκ έμοι μέν άξιον έστ' άγανακτείν και βαρέως Φέρειν, ύμιν δε τοίς άλλοις παριδείν (πολλού γε και δεί) άλλα πάσιν όμοιως όργιστέον, έκλογιζομένοις καί θεωρούσιν ότι του μέν, ῶ ἀνορες Αθηναῖοι, ραοίως κακῶς σαθεῖν έγγυτατα ήμων είσιν οί σενέστατοι και άσθενέστατοι, του δ' ύβρίσαι, καί του σοιήσαντας τι μή δούναι δίκην, άλλα τους ανθιπαρέξονθας πράγμαθα μισθώσασθαι, οί βοελυροί και χρήματ έχοντές είσιν έγγυτατω. Ού δή δεῖ σαρορῶν τα τοιαῦτα, οὐθε τον εξείργοντα δέει και φόδω το δίκην, ων αν ήμων αδικηθή τις, λαμ. Gaveir παρ' αυτοῦ, άλλο τι χρη νομίζειν ποιεῖν, ή τας της ισηγορίας και τας της έλευθερίας ήμων μετουσίας άφαιρεῖσθαι. Έγω μέν γάρ ίσως διεωσάμην ή άλλος τις αν, ψευδή λόγον κ συκοφαντίαν, και ούκ άνηρπασμαι οί δε σολλοί τι ποιήσετε, ων μη δημοσία πασι Φοβερον καταστήσητε το είς ταῦτα ασοχοήσθαι τῷ τος τος Αρντα λόγον, καὶ ὑποσχόντα κρίσιν, περὶ ὧν ἀν τις ἐγκαλῷ, τότ ἀμύνεσθαι τους ἀδίκως ἐπ αὐθὸν ἐλθόνθας χρη, ἢ τότ, ἀν ἀδικοῦντας ὁρῷ τις, οὐ προαναρπάζειν, οὐδ, ἐπάγοντ αἰτίας ψευδεῖς, ἀκριτον ζητεῖν ἀποφεύγειν, οὐδ ἐπὶ τῷ Λιδόναι δίκην ἀσχάλλειν, ἀλλά μη ποιεῖν ἐξαρχῆς ἀσελγὲς μηδέν.

"Όσα μεν τοίνυν είς τε την λειτουργίαν ή το σώμα ύβρίσθην, καί, σάντ' έσιβουλευόμενος τρόσον, καί σασχων κακώς, έκσεφευγα, άκηκοατε, ω άνδρες 'Αθηναίοι, και σαραλείσω δε σολλά ου γαρ ίσως ράδιον σάντ' είσεῖν έχει δ' ούτως ούκ έστ' έφ' ότω των πεπραγμένων έγω μόνος ηδικημαι, άλλ έπι μέν τοις είς τον χορον γεγενημένοις αδικήμασιν ή φυλή, το δέκατον μέρος ύμων, συνηδίκηται έτοι δ' οίς έμε ύβρισε και έπεβουλευσεν, οί νομοι, δί ούς εις έκασθος ύμῶν σῶς ἐστίν ἐφ' ἀσασι δε τούτοις ὁ Θεος, ῷ χορηγος έγω καθειστήκειν, και το της όσιας, ότιδηποτ' έστι, το σεμνόν και το δαιμόνιον συνηδικηται. Δει δή Tous ye Bouhomerous op Das The nat a Elar Tax weπραγμένων παρά τού ου δίκην λαβείν, ούχ, ώς ύπερ έμοῦ μόνον όντως τοῦ λόγου, την όργην έχειν, άλλ\* ώς εν ταυτῷ τῷν νόμων, τοῦ Θεοῦ, τῆς σόλεως, όμοῦ

de sa conduite, après qu'on a subi un jugement sur les délits dont on est accusé, qu'on peut attaquer ses accusateurs, s'ils poursuivent à tort; et non pas faire périr un homme, parce qu'il sait que nous sommes coupables; et non pas, à la faveur d'imputations calomnieuses, s'efforcer d'être absous sans être jugé. Enfin, il faut s'abstenir de toute violence, ou subir tranquillement la peine qu'on mérite.

Je vous ai exposé, Athéniens, toutes les insultes qui m'ont été faites dans ma chorégie et dans ma personne, les persécutions, sans nombre, et de toutes les sortes auxquelles j'ai eu le bonheur d'échapper. Je supprime encore bien des faits, parce qu'il n'est pas facile de tout dire. Voici, en un mot, la vérité. De toutes les violences de Midias, il n'en est aucune qui me regarde seul. Par ses attentats contre le chœur, il a offensé une tribu, c'est-à-dire, la dixième partie d'Athènes : par ses outrages et ses cabales auxquels j'ai été en butte personnellement, il a offensé les lois qui font la sûreté de chaque citoyen : ajoutez qu'il a offensé le dieu dont j'étais le chorége, violé ce que la religion a de plus auguste et de plus vénérable. Il faut donc, pour le punir d'une manière qui réponde à ses forfaits, que vous sévissiez contre lui, comme il convient de sévir contre un homme qui a ossensé, non pas simplement Démosthène, mais avec moi et dans ma personne, les lois, les dieux, la ville,

tous les objets sacrés et profanes. Il faut que vous regardiez ceux qui se rangent autour de lui pour le défendre par leur présence, non comme de simples solliciteurs, mais comme les fauteurs de ses crimes.

Oue si, en toute autre occasion, Midias avait montré de la retenue, si j'étais le seul auquel il eût fait sentir la violence de son caractère, en même tems que je trouverais mon sort bien malheureux, je craindrais que, pour éluder la peine des insultes dont je me plains, l'accusé ne se prévalût de sa douceur et de sa modération habituelle : mais les injures que plusieurs d'entre vous ont eues à souffrir de sa part, sont si multipliées, si atroces, que la seule chose que j'appréhende, c'est qu'après avoir entendu les excès qu'il s'est permis envers tout le monde, il ne vous vienne à l'esprit de me dire: Pourquoi donc vous plaindre, vous qui n'avez rien souffert plus que les autres? Je ne pourrais jamais, Athéniens, vous détailler toutes ses violences, vous ne pourriez soutenir la longueur du récit. Oui, quand, pour le reste de mon discours, j'aurais, outre le tems qui m'est accordé, celui qui est destiné à Midias, tout ce tems ne me suffirait pas encore. Je me bornerai donc aux traits les plus forts et les plus marqués; ou plutôt, voici le parti que je vais prendre. Je vous ferai lire les mémoires succincts que j'ai composés sur cet objet. On yous en lira un d'abord, puis un second, puis σάντων ήδικημένων, ούτω σοιείσθαι την τιμωρίαν, ή τους βοηθούντας και τους συνεξεταζομένους μετά τού ου, μη συνηγόρους μόνον, άλλα και δοκιμαστάς των τουτώ σεσραγμένων ύσολαμβάνειν είναι.

Εί μεν τοίνυν, ὧ άνδρες 'Αθηναῖοι, σώφρονα καί μέτριον σρος τάλλα παρεσχηκώς αυτον Μειδίας, κ) μηθένα των άλλων σολιτων μηθέν ήθικηκως, είς έμε μόνον ασελγής ούτω και βίαιος έγεγονει, σρώτον μέν 'έγωγ' ἀτυχημ' ἀν έμαυτοῦ τοῦτο ήγουμην, έσειτ' έφοβούμην αν, μη τον άλλον έαυδοῦ βίον οῦτος μέτριον δειχνύων και φιλάνθρωσον, τουτώ το δίκην δοῦναι, ών έμε ύβρικε, διακρούσηται νυνί δε τοσαῦτ έστί δη τάλλα, α΄ σολλους ύμων ηδίκηκε και τοιαυτα, ώσθε τούθου μέν τοῦ δέους άπηλλαγμαι, φοδοῦμαι δε σάλιν τουναντίον, μη, επειδάν σολλά και δεινά έτέρους άχουσητε ύτο αύτοῦ πεπονθότας, τοιοῦτός τις ύμιν λογισμός έμπεση. Τι ούν; συ δεινό θερα, ή των άλλων είς έκαστος, σεσονθώς άγανακτείς; Πάντα μεν δη τα τουτω σεσραγμένα, ούτ αν έγωνε δυναίμην στος ύμας είσεῖν, ουτ αν ύμεῖς ύσομείναιτ' αν ακουειν, ουδ', εί το σαρ αμφοτέρων ήμων ύδως ύσαρξειε σρός το λοισον, σᾶν, τό, τ' έμον και τό τούτου σροστεθέν, ούκ αν έξαρκέσειεν α δ' έστι μέγιστα και Φανερωτατα, ταυτ' έρω, μάλλον δ' έκεινο ποιήσω αναγνώσομαι μεν ύμινως έμαυδω γέγραμμαι. σάντα τα ύσομνήματα, λέξω δ' ό', τι αν πρώτον ακούειν βουλομένοις ύμιν ή, τοῦ ο πρώτον, εἶθ' ἔτερον, καὶ τάλλα τον αὐτον τρόσον, εως αν ακούειν βούλησθε. "Εσὶι δε ταῦτα πανλοδαπά, ἡ ύβρεις πολλαί, καὶ περὶ τοὺς οἰκείους κακουργήμαλα, καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἀσεβήμαλα, καὶ τόπος οἰδείς εσὶν, ἐν ῷ τοῦ λον οὺ βανάτου σεσοιηκότα άξια σολλά εύρησετε.

## ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΔΙΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ.

Όσα μέν τοίνυν, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, τον ἀεί ωροστυχόντ' αὐτῷ ϖεϖοίηκε, ταῦτ' ἐστί, καὶ ϖολλά έτερα σαραλέλοισα ου γάρ αν δυναιτο ουθείς είσαπαξ είπειν, ά, πολύν χρόνον ούθος ύβρίζων, συνεχώς άσαντα τον βίον είργασται άξιον δ' ίδειν έφ' όσον Φρονημαίος ήθη σροελήλυθε, τω τούλων δίκην μηθενός δεδωκέναι Ού γαρ ήγειθ, ώς έμοι δοκεί, λαμπρον, ουδε νεανικόν ουδεν, ουδε άξιον είναι Βανάθου, ό, τι άν τις σρος ένα είς διασράττηται άλλ' εί μη ή φυλήν όλην και βουλήν και έθνος προπηλακιεί, και πολλους αθροους ύμων άμα ελά, άδιωτον ώςτο έσεσθαι τον βίον έαυτῷ. Καὶ τὰ μεν άλλα σιωπῶ, μυρία ἀν έχων είσειν σερί δε των συστρατευσάμενων ίσισεων είς 'Αργουραν, ίστε δήσου πάνθες εία εθημηγόρησε παρ' ύμιν, όθ ήπεν έκ Χαλκίδος, καθηγορών, καθ φάσκων όνειδος έξελθείν την στρατιάν ταυτην τη πόλει, κή την

un troisième, tant que vous ne serez pas fatigués, et que vous voudrez bien entendre. Les mémoires renferment des crimes de toute espèce, des insultes faites à des citoyens, des cabales contre des amis, des impiétés envers les dieux; enfin, il n'est aucune partie où vous ne trouviez que Midias a fait des actions dignes de mort.

## On lit les mémoires concernant les crimes de Midias.

Voilà, Athéniens, les injures qu'ont éprouvées, de la part de Midias, tous ceux qui ont eu avec lui quelque rapport. Il en est beaucoup d'autres que je supprime; car il n'est pas possible d'exposer, dans un seul discours, toutes les violences qu'il a exercées dans toute la suite de sa vie. Mais, examinons un peu combien l'entière impunité de ses excès lui a inspiré d'audace. Il ne regardait pas, à ce qu'il semble, comme assez illustre, assez éclatant, comme capital enfin, tout crime, quel qu'il fût, commis à l'égard d'un seul homme; il se serait cru indigne de vivre, s'il n'eût outragé toute une tribu, tout le sénat, des compagnies entières de guerriers; s'il n'eût persécuté une foule de citoyens à-la-fois. Vous savez, sans doute (j'omets le reste, ayant trop à dire ), vous savez ce qu'il disait devant le peuple, de la troupe des cavaliers qui servaient avec lui dans l'expédition d'Argoura [21]; vous sayez qu'il se déchaînait contre eux à son retour

de Chalcide, qu'il les représentait comme faisant la honte de la république. Vous vous rappelez les invectives dont il accabla, à leur sujet, Cratinus, qui, à ce que j'apprends, se dispose à solliciter en sa faveur. Mais, avec quelle méchanceté, avec quelle audace ne doit pas attaquer un seul citoyen, celui qui, sans de fortes raisons, s'attire la haine de tant de citoyens à-la-fois? D'ailleurs; Midias, des cavaliers marchant en ordre de bataille, armés comme le devaient être des hommes qui allaient combattre les ennemis et secourir les alliés, étaientils la honte de la république, et non plutôt vous, qui, dans la ville, lorsqu'on tirait les noms au sort, faisiez des vœux pour être dispensé de vous mettre en campagne; vous qui ne vous êtes jamais couvert de votre armure , qui êtes parti d'Argoura, porté sur une mule [22], traînant à votre suite tous les instrumens du luxe et de la mollesse, inconnus dans nos camps. On venait nous apprendre ces nouvelles, à nous qui composions l'infanterie, qui ne marchions point avec la cavalerie. Et parce qu'un des cavaliers, Archétion, ou quelque autre, plaisantait sur votre délicatesse, vous attaquez toute la troupe. Cependant, Midias, si vous faisiez, en effet, ce que les cavaliers disaient de vous, s'ils tenaient les propos dont vous vous plaigniez amèrement, c'était avec raison qu'ils se permettaient des plaisanteries sur votre compte, puisque, par votre conduite, vous les offensiez, vous les désho-

λοιδορίαν ην έλοιδορηθη Κραθίνω, περί τούθων, τω νύν, ώς έγω συνθανομαι, μελλοντι βοηθείν αυτώ, μεμνησθε. Τον δε τοσούτοις άθροοις των σολιτων έχθραν έσο ούδενί τηλικαύτην άραμενον, σούση σουηρία καί Βρασύτητι ταύτα χρή νομίζειν πράττειν; Καίτοι, σότεροι είσιν, ὧ Μειδία, όνειδος τῆ σόλει, οί δια-Cavres ev τάξει, και την σκευήν έχοντες, ήν προσηκε τους έπι τους πολεμίους έξιον λας ή συμβαλουμένους τοις συμμάχοις, ή συ, ό μηθε λαχείν ευχόμενος των έξιοντων, ότ' έκληροῦ, τον Βώρακα δε ούδεσώσοτ' ένδυς, έτο άστράθης δε όχουμενος έξ Αργούρας της Εύβοίας, χλανίδας δέ και κυμβία, ή κάδους έχων, ών έσελαμβάνοντο οί σεντηκοστολόγοι; Ταῦτα γάρ είς τους όσλιτας ήμας άσηγγελλετο ου γάρ είς ταύτον ήμεις τούτοις διέβημεν. Είτα, εί σε έπὶ τούτοις ἐσκωψεν ᾿Αρχελίων, ἢ τις ἀλλος, πάνλας ἢλαυνες; εί μεν γαρ έσσοιεις ταῦτα, ὧ Μειδία, α σέ Φασιν οί σύνιππεῖς, καὶ κατηγόρεις ώς λέγριεν περί σοῦ, · δικαίως κακῶς ήκουες· κὸ γαρ έκείνους, καὶ τουτουσί, και όλην την πολιν ηθίκεις και κατήσχυνες εί δε, μή σοιούντος σου, κατεσκευαζόν τινες κατα ψευδόμενοί σου, οί δε λοισοί τῶν στρατιωτῶν ουκ έκείνοις έσετιμων, άλλα σοί έσεχαιρον, δήλον ότι έκ τών άλλων, ων έζης, άζιος αὐλοῖς ἐδόκεις εἶναι τοῦ τοιαῦλα ακούειν. Σαυθον ούν μεθριωθερον έχρην παρέχειν, ούκ

έκείνους διαβάλλειν. Σὺ Ν' ἀπειλεῖς πᾶσιν, ἐλαύνεις σαντας τοὺς ἀλλους ἀξιοῖς, ὅ, τι σὺ βούλει, σκοσεῖν οὐκ αὐτὸς σκοσεῖς, ὅ, τι μὴ λυσήσεις τοὺς ἀλλους σοιῶν καὶ τὸ Νη σχετλιώτατον ἡ μέγιστον ἔμοιγε Λοκοῦν ὕβρεως εἶναι σημεῖον, τοσούτων ἀνθρώσων, ῷ μιαρὰ κεφαλή, σὺ σαρελθών ἀβρόων κατηγόρεις! ὁ τίς οὐκ ἀν ἔφριξε σοιῆσαι τῶν ἀλλων;

Τοῖς μέν τοίνυν άλλοις άπασιν άνθρωποις όρῶ τοῖς κρινομένοις, ω άνθρες δικασταί, έν μεν η δύο όντα ταδικήματα, ά κατηγορούνται, λόγους δε άφθόνους τοιούτους ύσαρχοντας Τις ύμων έμοι τι συνοιδε τοιοῦτον; τίς ύμῶν ἐμὲ ταῦθ' έωρακε ποιοῦντα; οὐκ έστιν άλλ' ούτοι δι' έχθραν κατα ψεύδονταί μου, κατα ψευδομαρτυρούμαι τα τοιαύτα τουτώ δ' αυ ταναντία τούτων. Παντας γαρ ύμας είδεναι νομίζω τον τροσον τον τούτου, και την άσελγειαν, και την ύπερηΦανίαν τοῦ βίου, και σάλαι θαυμάζειν ένίους οίομαι, ὧν αύτοὶ μέν ἴσασιν, ούκ άκηκοασι δέ νῦν έμου. Πολλους δε των σεσονθότων ουδε σανθ', όσα ηδικηνται, μαρτυρείν εθελοντας όρω, την βίαν κ την Φιλοπραγμοσύνην ορρωθούντας την τουτου, και την αφορμήν, ήπερ ισχυρόν και φοβερον σοιεί τον κατάωτυστον τουτονί. Το γαρ έω έξουσίας και πλούτου

noriez, eux et toute la ville. Si quelques-uns forgeaient, contre vous, ces reproches par malignité, et que, loin d'être blâmés des autres soldats, ils fussent applaudis, sans doute que, par tout le reste de votre vie, vous leur sembliez mériter cette mortification. Vous deviez donc vous corriger, et non les décrier. Au lieu de cela, vous les menacez tous, vous les attaquez tous; vous voulez qu'on examine ce qui peut vous plaire, et vous-même n'examinez pas ce qui peut choquer les autres. Mais ce qu'il y a de plus indigne, ce qui est, à mon avis, la plus forte preuve d'arrogance; du haut de cette tribune, cet homme odieux attaquait en même tems une troupe de citoyens. Quel autre eût osé se porter à un tel excès?

La plupart de ceux que l'on cite en justice, accusés sur deux ou trois griefs, ont recours à ces apologies communes: Qui de vous, disent-ils à leurs juges, me sait coupable des crimes dont on m'accuse? Qui de vous m'a vu commettre de telles actions? On me calomnie par un motif de haine; on produit contre moi de faux témoins. Telles sont leurs défenses, et autres de même nature. C'est tout le contraire pour Midias. Vous connaissez tous, je crois, son caractère violent et audacieux; et je m'imagine qu'il en est parmi vous qui sont étonnés, il y a long-tems, que je ne cite pas des traits dont ils sont instruits. Mais plusieurs des offensés refusent même de dire en témoignage toutes les

injures qu'ils en ont reçues, parce qu'ils craignent sa violence, ses intrigues, et cette richesse qui fait un homme puissant et redoutable du personnage le plus vil. Sa fortune et son crédit le rendent pervers et insolent; il s'en sert comme d'un rempart, pour se garantir des attaques d'une vengeance légitime. Dépouillé de ses biens, peut-être réprimera-t-il sa pétulance; s'il ne se corrige pas encore, il aura moins de crédit auprès du peuple, que le dernier d'entre vous. En vain il criera, en vain il invectivera, il sera puni comme nous autres, s'il se porte à quelque excès. Maintenant, nous le voyons soutenu d'un Polyeucte [25], d'un Timocrate, d'un misérable Euctémon et d'autres gens pareils, qui l'accompagnent et lui servent comme de gardes. Il a de plus à ses ordres une troupe de témoins et d'amis qui, sans nous traverser ouvertement par leurs discours, ne laissent point que d'appuyer le mensonge. Je ne puis croire qu'ils soient payés par Midias; mais ils s'empressent, par faiblesse, de se ranger du parti des riches, de les aider de leur présence et de leur témoignage. Tout cela, sans douțe, est effrayant pour un citoyen isolé, qui subsiste, comme il peut, par lui-même. Voilà pourquoi vous vous rassemblez: trop faibles, chacun pris à part, contre des citoyens fiers de leurs amis et de leurs richesses, vous suppléez, par le nombre, à ces avantages qui vous manquent, et vous vous réunissez pour être en état de réprimer l'insolence.

σονηρον είναι κ υβριστήν, τείχος έστι σρός το μηθέν αν αυτον έξ εσιδρομής σαθείν. Έσει σεριαιρεθείς ούτος τα όντα ίσως μεν ούκ αν ύβριζοι εί δ' άρα, έλαττονος άξιος έσται του μικροτάτου σαρ' ύμιν μάτην γάρ λοιδορήσεται καί βοήσεται, δίκην δ', αν ασελγαίνη τι, τοις άλλοις ήμιν έξισου δωσει. Νύν δ, οίμαι, τούτου σροβέβληνται, Πολύευκτος, Τιμοκράτης, Ευκτημων ο κονιορτός τοιρυτοί τινές είσι μισθοφόροι σερί αὐλόν, κὸ σρός έλι τούλοις έλεροι, μαρλύρων συνεστώσα έταιρία, Φανερώς μέν ούκ ένοχλούντων ύμιν, σιγη δε τα Δευδη ράστα εσινευόντων ους, μα τους σεούς, ούδεν ώφελεῖσθαι νομίζω σαρά τούτου. άλλα δειτοί τινές είσιν, ω άνδρες 'Αθηναΐοι, φθείρεσθαι σρος τους σλουσίους, και σαρείναι και μαρτυρείν· Πάντα δε ταῦτ', οίμαι, φοβερά έστι τῶν άλλων ύμῶν έκαστω, καθ' έαυτον, όσως δυναται, ζῶντι. οῦπερ ένεκα συλλέγεσθε ύμεις, ίνα, ών καθ ένα έσλιν έκαστος ύμῶν ἐλάττων, ἢ Φίλοις, ἢ τοῖς οὖσιν, ἢ τῶν άλλων τινί, τούτων συλλεχθέντες έκαστου κρείττους τε γίγνησθε, καί σαύητε την ύβριν.

Ταχα τοινυν ίσως και τοιούτος τις ήξει προς ύμας λόγος Τι δη τα και τα σεσουθώς ο δείνα, ούκ έλαμβανε δίκην παρ έμου; η, τι δη - πάλιν άλλον ίσως τινά τῶν ηδικημένων ενομάζων. Έγω δε δί άς μέν προφάσεις έκασδος άφισθαλαι τοῦ βοηθεῖν έαυδῶ, σάντας ύμας είδεναι νομίζω. Και γάρ ἀσχολία, ή απραγμοσύνη, και το μη δύνασθαι λέγειν, κ άπορια, καὶ μυρί' ἐστιν ἔτερα αἰτια. Προσηκειν μέντοι τουτω μη ταυτα λέγειν ήγουμαι νυνί, άλλ' ώς ου πεποίηκε τι τούτων, ών αὐτοῦ κατηγόρηκα, διδάσκειν έαν δε μη δύνηται, δια ταυτ' απολωλέναι πολύ μαλλόν έστι δίκαιος. Εί γαρ τηλικοῦτος τίς έστιν, ώστε, τοιαύτα σοιών, δυνασθαι καθ' ένα ήμων έκαστον άσοστερείν τοῦ δίκης σαρ αυ τοῦ τυχείν, κοινή νῦν, έπειδηπερ είληπται, σάσιν υπέρ άπαντων έστί τιμωρητέος, ώς κοινός έχθρος τη σολιτεία.

Λέγεται τοίνυν σοτές ν τη σόλει, κατά την παλαιαν έκείνην ευθαιμονίαν, 'Αλκιβιάθης γενέσθαι, ώ σκέψασθε, τίνων ευεργεσιών ύσαρχουσών, και ποίων τινών σρός τον δημον, σώς έχρησανθ΄ ύμων οί σρόγονοι, έσειδη βδελυρός και ύβριστης ώετο δεῖν εἶναι. Και ούκ, άσεικάσαι δησου Μειδίαν 'Αλκιβιάδη βουλόμενος, τούτου μέμνημαι τοῦ λόγου (ούχ οὕτως είμι άφρων, οὐδ' άσοσληκτος έγω), άλλ, ἵν εἰδηθ΄ ύμεῖς, ὧ άνδρες 'Αθηναῖοι, και γνώθ', ὅἸι οὐδεν οἶτ΄.

Midias viendra, peut-être, vous dire: Pourquoi tel citoyen qui a essuyé telle injure, ne m'a-t-il pas poursuivi en justice? pourquoi tel ou tel autre?... car il pourra en citer plusieurs. Vous n'ignorez pas, sans doute, les causes qui font négliger la réparation d'une injure; c'est ou le soin de ses affaires, ou l'amour de sa tranquillité, ou le défaut d'éloquence, ou le manque d'argent, et mille autres raisons. Au lieu de se défendre par le silence de ceux qu'il a insultés, Midias doit donc se purger des crimes dont je l'accuse; s'il ne peut se justifier, il mérite d'autant moins qu'on lui fasse grâce, qu'on l'a laissé plus tranquille. Oui, si, après les excès qu'il a commis, il est assez puissant pour ôter à chacun de nous la liberté de le poursuivre; aujourd'hui qu'il est entre les mains de la justice, vous devez tous ensemble, au nom de tous, le punir comme l'ennemi commun des citoyens.

Alcibiade [24] gouverna la république, lorsqu'elle était au plus haut point de sa prospérité. Quoiqu'il cût rendu des services au peuple, et des services essentiels, voyez comme l'ont traité vos ancêtres, lorsqu'il devint audacieux et insolent. En parlant d'Alcibiade, je ne prétends pas lui comparer Midias, ce serait manquer de raison, ce serait le comble de la folie; je veux seulement vous convaincre, par un exemple, que le pouvoir, la naissance et les richesses, n'ont mérité et ne mériteront jamais que votre haine, lorsqu'ils sont joints

à l'insolence. Alcibiade, du côté de son père, était de la famille des Alcméonides, qui, dit-on, ayant formé un parti pour le peuple, furent exilés par les tyrans, et qui, avec l'argent qu'ils tirèrent de Delphes, chassèrent les fils de Pisistrate, et délivrèrent la république. Du côté de sa mère, il était de la maison d'Hipponique, cette maison qui a servi utilement le peuple dans mille occasions importantes. Ce n'est pas tout. Il avait combattu luimême pour Athènes, deux fois à Samos, et une troisième fois dans l'enceinte même de la ville; il avait signalé son zèle pour la patrie, en exposant sa personne, et non en déboursant de l'argent, ou en débitant des discours [25]. Enfin, il avait remporté des victoires, et obtenu des couronnes dans les combats de chars aux jeux olympiques; il passait pour être aussi bon orateur qu'excellent général. Cependant, nos pères, sans lui permettre, pour aucune de ces raisons, de les insulter, le condamnèrent à l'exil, le chassèrent; et quoique Lacédémone fût alors toute puissante, ils souffrirent la construction du fort de Décélée, la perte de leurs vaisseaux, tout enfin, croyant qu'ils devaient supporter, malgré eux, quoi que ce pût être, plutôt que de permettre qu'on les insultât.

Alcibiade, toutefois, s'est-il permis des excès pareils à ceux dont Midias est convaincu? Il avait frappé le chorége Tauréas, je le veux; mais il était lui- même chorége, mais il ne violait pas une lo-

έστιν, οὐτ έσλαι, ου γένος, ου πλούτος, ου δυναμις, ο τοις σολλοις ύμων, αν ύβρις ή, σροσηκει φέρειν. Exεινος γαρ, ω ανόρες 'Abnvaio, λεγείαι, προς παίρος μέν, 'Αλκμαιωνιδών είναι (τούτους δε φασιν ύπο τών τυράννων ύσερ του δημου στασιάζοντας έκσεσείν, κ), δανεισαμένους χρήματ' έκ Δελφων, έλευθερωσαι την πόλιν, και τους Πεισισθράθου παιθας έκβαλείν), wpo's δε μη so's, Ίππονίκου, κ ταυ ης ολ της οίκιας, ης ύσαρχουσι σολλαί και μεγάλαι προς τον δημον εύεργεσίαι. Οὐ μόνον δέ ταῦθ' ύσῆρχεν αὐτῷ, ἀλλα και αυτος ύπερ του δημου θεμενος τα όπλα, δίς μεν έν Σαμφ, τρίτον δ' έν αὐτῆ τῆ σολει, τῷ σώματι την εύνοιαν, ου χρημασιν, ούθε λόγοις, ένεθείξατο τη σατρίδι έτι δε ίσσων Όλυμωιάσιν άγωνες ύπηρχον αὐθῷ, και νίκαι, και σθέφανοι και σθραθηγός άριστος, και λέγειν έδοκει σαντων, ώς φασιν, είναι Sεινότατος. 'Αλλ' όμως οί κατ' έκεῖνον του χρόνου ύμετεροι πρόγονοι ούδενος τούτων αύτῷ συνεχώρησαν ύβρίζειν αύτους άλλα, ποιήσαντες φυγάδα, έξεβαλον, καί, Λακεθαιμονίων ἰσχυρών όντων τότε, καί Δεκελειαν αύδοις επιθειχισθήναι, ή τας ναυς άλωναι, και σανλα ύσεμειναν, όλιοῦν ακονλες παθείν καλλιον είναι νομίζοντες, η έκοντες υβρίζεσθαι συγχωρησαι.

Καίτοι τι τοσούτον εκείνος ύβρισεν, ήλικον ούτος νῦν εξελήλεγκται; Ταυρέαν εσαίταξε χορηγούντα έωι κορρης εστω ταῦτα άλλα χορηγών γε χορηγοῦντα τοῦτ ἐωσίησεν, ούωω τονθε τον νομον σαραβαίνων οὐ γὰρ ἔκειτό σω. Εἶρξεν Αγάθαρχον, τον
γραφέα (καὶ γὰρ ταῦτα λέγουσι), λαβών γε τι
σλημμελοῦντα, ώς φασιν, ὅπερ οὐο ὀνειδίζειν ἀξιον.
Τους Ἑρμᾶς σεριέκοστεν ἀσαντα μέν, οἶμαι, τάσεβήματα τῆς αὐτῆς ὀργῆς δίκαιον ἀξιοῦν τὸ ὁ ὁλως
ἀφανίζειν ἰερὰν ἐσθῆτα, ἔσθ κ, τι τοῦ σερικόστειν
τους Ἑρμᾶς Λιαφέρει, Οὐκοῦν οῦτος ἐξελήλεγκται
τοῦτο σοιῶν;

Αν Πιθώμεν δή, τίς ων, καὶ τίσι ταῦτ ἐνδεικνύμενος. Μή τοίνυν, σρος τῷ μή καλον ὑμῖν, μηθὲ βεμιτόν νομίζετε, ἀνθρες δικασταί, μηθ΄ ὅσιον εἶναι, τοιούτων ἀνθρῶν οὖσιν ἀπογόνοις, πονηρόν καὶ βιαιον ἢ ὑβρισθήν λαβοῦσιν ἀνθρωπον, ἢ μηθένα μηθαμόθεν, συγγνώμης, ἢ Φιλανθρωσίας, ἢ χάριθος τινος ἀξιῶσαι. Τίνος γὰρ ἕνεκα; τῶν στρατηγιῶν; ἀλλ οὐθὲ καβ΄ αὐτόν σθρατιώτης οὖτός γε οὐθενός ἐστιν ἀξιος, μή τι γε τῶν ἀλλων ἡγεμών. ᾿Αλλα τῶν λόγων; ἐν οἶς κοινῆ μὲν οὐθὲν σωστ' εἶπεν ἀγαθον, κακῶς δὲ ἰδιὰ σάντας ἀνθρώσους λέγει. Γένους ἔνεκα, νη Δία; καὶ τίς οὐκ οῖθεν ὑμῶν τὰς ἀσορρήτους, ἀσσερ ἐν τραγωθία, τὰς τούτου γονάς; ῷ δυο τὰ ἐναντιώτατα συμβέβηκεν εἶναι ἡ μὲν γὰρ ὡς ἀληθῶς μήτηρ, ἡ τεκοῦσα αὐτὸν, πλεῖστον ἀπαντων ἀνθρώπων εἶχε νοῦν ἡ δὲ δοκοῦσα

qui n'existait pas encore, qui n'a été portée que depuis cette époque. Il avait, dit-on, tenu enfermé le peintre Agatharque; mais on prétend qu'il l'avait surpris dans un crime qu'il ne serait pas décent de nommer. Il avait mutilé les statues de Mercure [26]: je crois qu'il faut punir toutes les impiétés avec la même rigueur, quoique pourtant ily ait de la différence entre mutiler des statues et lacérer un vêtement sacré; attentat inoui dont Midias est évidemment coupable.

Mais voyons quel est le mérite, quelle est l'origine d'un homme qui se signale par de tels excès; et considérez, Athéniens, qu'il serait contraire à l'honneur, à la justice, je dis même à la religion, que vous, dont les ancêtres ont exilé Alcibiade, vous pussiez traiter avec douceur et indulgence, quand vous êtes maîtres de le punir, un méchant homme, un esprit violent et emporté, un être méprisable. Et pourquoi, je vous prie, lui feriez-vous grâce? Serait-ce pour les armées qu'il a commandées? Mais il n'est pas même bon soldat, loin d'être un grand général. Scrait - ce à cause de son éloquence? Mais il ne sut jamais rien dire d'utile pour le peuple, il ne sait que déclamer contre les particuliers. Seriez-vous touchés de sa naissance? Bons dieux! mais qui de vous ignore que son origine est inconnue, comme celle de certains héros de théâtre? il réunit en ce point deux contradictions bizarres : sa propre mère était la plus sage de

toutes les femmes; sa mère adoptive, la plus insensée; en voici la preuve. L'une le vendit aussitôt qu'il fut né; l'autre l'acheta, pouvant acheter beaucoup mieux pour le même prix. Quoi qu'il en soit; il est devenu par-là possesseur de biens dont sa naissance devait l'exclure, et citoyen d'une patrie qui se pique sur-tout d'être gouvernée par les lois; ces lois qu'il ne peut souffrir, avec lesquelles il ne peut vivre. Son naturel vraiment barbare [27] et ennemi des dieux, le domine et l'entraîne, décèle en lui un intrus dans une fortune étrangère.

Après tous les excès auxquels cet effronté, ce forcené s'est livré durant le cours de sa vie, quelques-uns de ses amis intimes sont venus me trouver, pour me presser de faire un accommodement, et de me désister de l'accusation. Comme ils ne gagnaient rien sur moi, nous convenons, disaientils, ( auraient-ils pu en disconvenir? ) nous convenons de toutes ses violences, et il mérite d'être puni. Supposons donc, ajoutaient-ils, qu'il soit convaincu et condamné, quelle peine, croyez-vous, lui sera infligée par le tribunal? Ne voyez-vous pas qu'il est riche, qu'il fera valoir les vaisseaux qu'il a équipés, les charges publiques qu'il a remplies? Prenez garde qu'on ne lui fasse grâce à ces considérations, et que, payant au trésor beaucoup moins qu'il ne vous offre, il ne se rie de vos poursuites.

Pour moi, fort éloigné de penser aussi mal de

καὶ ὑσοβαλομένη σασῶν ἢν ἀνοητοτάτη γυναικῶν. Σημεῖον δέ ἡ μὲν γὰρ ἀσεὐοτο εὐθός γενόμενον, ἡ ο΄, εξόν αὐτῆ βελτίω σρίασθαι τῆς ἴσης τιμῆς, τοὐτον ἡγόρασε. Καὶ γάρ τοι διὰ τοῦτο, οὐ σροσηκόντων ἀγαθῶν κύριος γεγονώς, καὶ πατρίδος τετυχηκώς, ἡ νόμοις τῶν ἀπασῶν πόλεων μάλισθα οἰκεῖσθαι δοκεῖ, οὐδένα, οἶμαι, τρόσον φέρειν, οὐδέ χρῆσθαι τούτοις δύναται. ᾿Αλλὰ τὸ τῆς φύσεως ὡς ἀληθῶς Βάρβαρον καὶ θεοῖς έχθρον ἕλκει καὶ βιάζεται, καὶ φανερόν ποιεῖ τοῖς παροῦσιν, ώσπερ ἀλλοθρίοις, ὅπερ ἐσθίν, αὐτὸν χρώμενον.

Τοσούτων τοίνου ή τοιούτων όντων, ά τῷ βὐελυρῷ τού ἡῷ ἡ ἀναιδεῖ μάλα βεβίω ἱαι, ἔνιοί μοι προσιόν ἐες, ῷ ἀνόρες δικασ ἱαὶ, τῶν χρωμένων αὐ ἡῷ, παραινοῦν Ἱες ἀπαλλαγῆναι και καθυφεῖναι τον ἀγῶνα τουτονὶ, ἐπειδη με μη πείβοιεν, ὡς μὲν οὐ πολλά καὶ δεινὰ πεποινκεν ούτοσὶ, καὶ δίκην ήντινοῦν δικαίως ἀν δοίη τῶν πεπραγμένων, οὐκ ἐ Ιολμων λέγειν, ἐπὶ ταῦ ἱα δὲ ἀπηντων, ὡς ἡλωκεν ἡθη ἡ κατε ψηφισται. Τίνος τιμήσειν αὐ ἡῷ προσδοκῶς τὸ δικασ ἡριον; οὐχ ὁρῶς, ὅτι πλουτεῖ, καὶ τριηραρχίας ἐρεῖ καὶ λειτουργίας, σκόπει δη, μη τούτοις αὐτὸν ἐξαιτήσηται, ἡ ἐλάττω πολύ τῆ πόλει καταθείς, ἡ ὅσα σοι δίθωσι, καταγελάση.

Έγω δε, σρώτον μεν ούθεν αγεννές ύμων κατα-

γιγνώσκω, ουδ΄ ύσολαμβάνω τιμησειν ούδενος έλαττονος τούτω, η, όσον καταθείς, ούτωσι παύσεται της ύβρεως τοῦτο δ' έστι μαλιστα μέν Βανατος είδε μη, σάντα τα όντα άφελεσθαι έσειθ, ύσερ των τού ου λει ουργιών και τριηραρχιών, κὶ τῶν τοιού ων λόγων, ώδι γιγνώσκω. Εί μεν έστιν, ω άνδρες Αθηναῖοι, το λειτουργείν τοῦτο, το έν ύμιν λέγειν, έν άσσάσαις ταις έκκλησίαις και πανταχού. Ήμεις οί λειτουργούνλες, ήμεις οι σροεισφέρονλες ύμιν, ήμεις οί ωλούσιοί έσμεν εί το τα τοιαῦτα λέγειν, τοῦτ' έστι το λειθουργείν, όμολογῶ Μειδίαν άπανθων τῶν έν τη πολει λαμπροβαθον γεγενησθαι. Αποκναίει γαρ αηθία δήπου και άναισθησία καθ' έκασθην έκκλησίαν ταῦτα λέγων. Εί μέντοι τι σοτ' έστιν, ά λειτουργει τη αληθεία Μειδίας, δεί σποπείν, έγω προς ύμας έρω και θεάσασθε, ώς δικαίως αὐτον έξελάσω, προς εμαυτόν χρίνων.

Οὖτος, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, γεγονώς ἔτη περὶ πεντηκοντα ἴσως, ἢ μικρον ἐλάττω, οὐδὲν ἐμοῦ πλείους
λειτουργίας ὑμῖν λελειτούργηκεν, ος δύο ἢ τριάκονθα
ἔτη γέγονα. Κάγω μεν κατ' ἐκείνους τους χρόνους
ἔτριηράρχουν, εὐθυς ἐκ σαίδων ἔξελθων, ὅτε σύνουο
ῆμεν οἱ τριηραρχοι, καὶ τὰ ἀναλωματα σάντα ἐκ
τῶν ιδίων οἰκων ἐδαπανῶμεν, καὶ τὰς ναῦς ἐπληροῦμεν
αὐτοί οὖτος δὲ, ὅτε μεν κατὰ ταύτην τὴν ἡλικίαν ἦν,

mes juges, je ne puis croire qu'ils n'infligent pas au coupable une peine qui soit de nature à réprimer son insolence. Cette peine devrait être surtout la mort, ou du moins la confiscation de tous ses biens. Quant aux équipemens de vaisseaux, aux charges publiques et autres objets semblables, voici ce que je pense. Si c'est servir l'état que de vous répéter sans cesse par-tout et dans toutes les assemblées : Nous qui remplissons les charges; nous qui contribuons les premiers; nous qui sommes les riches de la ville ; j'avoue que Midias est le plus distingué des citoyens : car, dans chaque assemblée, son orgueil stupide vous étourdit, vous fatigue de pareils propos. Mais il faut examiner les services réels qu'il rend à l'état, je vais le faire; et voyez quelle est mon équité dans cet examen, puisque je me contente de le comparer avec moi.

Quoiqu'il ait environ cinquante ans, il a rempli moins de charges publiques que moi, qui n'en ai que trente-deux. Au sortir de l'enfance, j'ai été commandant de vaisseau dans le tems où deux citoyens armaient un navire, et le fournissaient, à leurs dépens, de toutes les choses nécessaires. Midias n'avait encore rempli aucune charge à l'âge où je suis; il n'a commencé que lorsqu'on a établi douze cents citoyens qui doivent payer un talent chacun pour l'armement des flottes, et qui sont quittes de tout moyennant cette somme. L'état

fournit les agrès et les matelots; en sorte que quelques-uns paraissent avoir rempli les charges publiques en ne dépensant presque rien, et en se déchargeant d'ailleurs de toutes contributions. Qu'y a-t-il de plus? Il a fourni aux dépenses d'un chœur de tragédie; moi je viens de fournir à celles d'un chœur de musiciens : et l'on sait combien ces dernières sont plus considérables que les autres. Moi, je l'ai fait volontairement; lui, par un arrangement forcé qui dispense Athènes de la reconnaissance. Quoi encore? J'ai présidé aux [28] panathénées, et j'ai donné un repas à une tribu; lui n'a fait ni l'un ni l'autre. Etabli chef de classe pendant dix ans, ainsi que l'ont été Phormion, Lysithide, Callèschre, et les plus riches, j'ai contribué, non à raison de biens que j'eusse réellement, ayant été dépouillé par mes tuteurs; mais à raison de ceux que me donnait la voix publique, que mon père m'avait laissés, et que j'aurais dû recueillir lorsque j'ai été inscrit parmi les hommes. Voilà comme je vous ai servis, Athéniens; et Midias, qu'a-t-il fait pour vous? On ne l'a point encore vu jusqu'à ce jour chef de classe, quoiqu'il n'ait été frustré d'aucune partie des biens immenses qu'il a reçus de son père. Par où a-t-il donc signalé son zèle? Quelles sont les charges publiques qu'il a remplies, les grandes dépenses qu'il a faites? Je ne le vois pas. A moins qu'on ne lui tienne compte, et du palais qu'il a fait élever à Éleusis, dont la

καθ ήν έγω νύν, ουθέσω λειτουργείν ήρχετο. Τηνικαῦτα δε του πράγματος ἡπται, ότε πρώτον μέν Sianopious nai Vilious memoinnale ouvledeis úpeis, παρ' ων είσπρα Πομενοι τάλαν Ιον, ταλάν Ιου μισθούσι τας τριηραρχίας ούτοι είτα τα σληρωματα ή πολις σαρέχει, και σκεύη διδωσιν, ώστ' αύτων ένίοις τῆ αληθεία το μηθέν αναλώσαι, και δοκείν λελει Τουργηκέναι, και τῶν ἀλλων λειτουργιῶν ἀτελέσι γεγενήσθαι, σερίεστιν. Αλλά μην, τι άλλο; Τραγωδοϊς κεχορηγηκέ σοτε ούτος, έγω δε αυληταϊς άνδράσι. Καί, ότι τοῦτο το αναλωμα έκεινης της δαστάνης σολλώ σλείον έσλιν, ούθεις άγγοει θήπου. Κάγω μέν έθελοντής νύν, ούτος δε καταστάς έξ άντιδόσεως τότε, οῦ χαριν ουδεμίαν δησου αυτώ δικαίως άν τις έχοι. Τι έτι; Είστιακα την φυλην έγω, και Παναθηναίοις κεχορήγηκα ούτος δε ούθετερα. Ήγεμών συμμορίας ύμιν έγενομην έγω έλη δέκα, ίσον Φορμίωνι, και Λυσιθείδη, και Καλλαίσχοω, και τοις σελουσιωτάτοις, είσφερων ούκ άπο ύπαρχούσης ούσίας (ύσο γαρ των έσιτροσων ασεσθερήμην), αλλ' από της δόξης ών ό παθήρ μοι καθέλισε, και ών δίκαιον ην με δοκιμασθέντα κομίσασθαι. Έγω μέν οῦν ούτως ύμιν προσενήνεγμαι, Μειδίας δε σώς; Ουδέσω καί

Τήμερον συμμορίας ήγεμων γέγονεν, ούθεν των σατρώων άποστερηθείς ύπ' ούθενος, άλλα παρά τοῦ σατρος σολλην ουσίαν σαραλαζών. Τίς ουν έστιν ή λαμφρότης, η τίνες αί λειτουργίαι και τα σεμνά αναλώματα τα τουτου; έγω μεν γαρ ουχ όρω, πλην εί ταυτά τις βεωρεί οίκιαν ώκοθομηκεν έν Έλευσίνε τοσαύτην, ώστε σασιν έσισκοτείν τοις έν τω τόπω, και είς Μυσίηςια την γυναϊκα άγει, καν άλλοσε ποι βουληται, έσι του λευκού ζεύγους του έκ Σικυώνος. και, τρείς ακολούθους, η τέτταρας, αύτος έχων, δια της άγορας σοβεί, κυμβία, και ρυτά, και φιάλας ονομάζων ούλως, ώσλε τους παριόνλας ακούειν. Έγω δ' όσα μεν της ίδιας τρυφης ένεκα Μειδίας και περιουσίας κλαται, ούκ οἶδ΄ ό, τι τους πολλους ύμων ώφελεῖ. άδ' έσαιρομενος τουτοις ύξρίζει, έσι σολλους και τους τυχόντας ύμων άφικνούμενα όρω. Ού δη δεί τα τοιαύτα έκαστοτε τιμάν ουδέ Βαυμάζειν ύμας, ουδέ την Φιλοτιμίαν έκ τούτων κρίνειν, εί τις οίκοδομεί λαμωρώς, η Βεραπαίνας κέκτηται πολλάς, η σκεύη καλά, άλλ', ος αν έν τουτοις λαμπρος και φιλοτιμος ή, ων άσασι μετεστι τοις πολλοίς ύμων ων ουθέν εύρησετε τούτω προσόν.

'Αλλα, νη Δία, τριήρη ἐπέδωκε· ταύτην γαρ εῦ οἶδ' ότι Βρυλλήσει, καὶ φήσει, Έγω ὑμῖν τριήρη ἐπέδωκα· οὐ οἰο δὴ ποιήσατε. Εἰ μὲν, ω ἀνδρες Αθη-

vaste étendue offusque tous les édifices d'alentour; et des deux chevaux blancs de Sicyone, avec lesquels il fait conduire sa femme aux fêtes de Cérès et par-tout ailleurs; et des trois ou quatre esclaves dont il se fait accompagner dans la place publique, qu'il traverse d'un air sier, parlant de ses meubles et de ses équipages assez haut pour être entendu. Pour moi, j'ignore les avantages que le peuple tire des richesses dont Midias fait l'instrument de son luxe et de son faste; mais l'orgueil et l'insolence que lui inspirent ces mêmes richesses, je vois qu'ils tombent sur la multitude, sur les premiers qu'il rencontre. Ne regardez donc pas, Athéniens, ne regardez pas toujours l'opulence avec une surprise mêlée de respect; ne jugez pas de la générosité d'un citoyen par la magnificence des édifices, la beauté des ameublemens, le grand nombre des esclaves; mais par le zèle qu'il montre dans toutes les occasions vraiment intéressantes pour le peuple : or, dans laquelle de ces occasions Midias s'est-il jamais distingué?

Mais vraiment il nous a fourni une galère. Je sais qu'il vantera ce don fait à la république: j'ai fourni une galère, dira-t-il. Là-dessus, Athéniens, voici mon avis. S'il a donné un vaisseau par zèle pour l'état, témoignez-lui la reconnaissance que mérite sa générosité, sans lui permettre toutefois d'insulter personne: car il n'est point de présent, il n'est point de service qui doive autoriser une

pareille licence. Mais s'il est constant qu'il n'a contribué que par lâcheté et par timidité, ne prenez pas le change sur sa prétendue largesse. Comment donc saurez-vous ce qui en est? Je vais vous en instruire, et je ne serai pas long, quoique je reprenne les choses d'un peu haut.

On a fait ici une contribution pour la guerre d'Eubée: Midias n'y était pour rien; moi j'y ai eu part, et j'étais associé, pour l'armement d'une galère, à Philinus fils de Nicostrate. On a fait depuis une seconde contribution qui avait pour but de secourir Olynthe: Midias ne parut pas encore; et cependant un citoyen libéral doit se signaler par-tout. On vient d'en faire une troisième, dans laquelle il est entré, mais comment? Les sénateurs s'étant assemblés pour régler ce que chacun d'eux devait fournir; quoiqu'il fût présent, il n'a rien fourni. Mais lorsqu'on cut appris que nos soldats de Tamynes [29] étaient enfermés, et que le sénat eut arrêté que le reste de la cavalerie, dont Midias était commandant, se mettrait en campagne; craignant de partir, il vint à la prochaine assemblée du peuple, et, avant que les sénateurs qui la présidaient eussent pris séance, il s'offrit pour donner un vaisseau.

Et qu'est-ce qui prouve, sans qu'il puisse le nier, que ce n'était point par libéralité qu'il contribuait, mais pour fuir le service? c'est la conduite qu'il tint aussitôt après. D'abord, comme dans le cours

ναιοι, φιλολιμίας είνεκα ταύλην ἐπεοωκεν, ήν προσήκει τῶν τοιούτων ἔχειν χάριν, ταύτην ἔχετε αὐτῷ, καὶ ἀποόδολε, ύβρίζειν δὲ μη δόλε οὐδενος γάρ πράγμαλος, οὐδ ἔργου, τοῦτο συγχωρητέον εἰ δὲ δη καὶ δειλίας καὶ ἀνανδρίας ἔνεκα δειχθήσεται τοῦτο πεποιηκώς, μη σαρακρουσθήτε. Πῶς οῦν είσεσθε; ἐγω καὶ τοῦτο διδάξω, ἄνωθεν δέ. Βραχύς γάρ ἔσθ' ὁ λίγος, ὁν λέξω, κὰν ἄνωθεν ἀρχεσθαι δοκῆ.

Έγενον Το είς Ευβοιαν επιδόσεις παρ΄ ύμιν πρῶται τού Γων δ΄ οὐκ ἢν Μειδίας, άλλ΄ έγω, κὸ συν Γριήραρχος ἢν μοι Φιλίνος ὁ Νικοστράτου ετεραι δεύτεραι μετά ταῦτα είς "Ολυνθον οὐδε τούτων ἢν Μειδίας. Καίτοι τον γε δὴ φιλό Γιμον παν Ιαχοῦ προσῆκεν εξετάζεοθαι. Τρίται νῦν αῦται γεγόνασιν ἐπιδόσεις ενταῦθα ἐπέσοωκ. Πῶς; ἐν τῆ βουλῆ γιγνομένων ἐπιδόσεων, παρών οὐκ ἐπεδίδου τότε. Ἐπειδὴ δε πολιορκεῖσθαι τους ἐν Ταμύναις στρατιώτας ἐξηγγελλετο, καὶ σάντας ἐξιέναι τοὺς ὑσολοίσους ἱσσέας, ὧν εῖς οὖτος ἦν, προεβούλευσεν ἡ βουλή, τηνικαῦτα, φοβηθείς τὴν στρατείαν ταύτην, εἰς τὴν ἐσιοῦσαν ἐκκλησίαν, πρίν καὶ σροεδρους καθίζεσθαι, σαρελθών ἐσεδωκε.

Τῷ δηλον, ώστε μηθ' ἀντειπεῖν αὐτόν ἔχειν, ὅτι, τὴν σραθείαν φεύγων, οὐ φιλοθιμία, τοῦτ' ἐποίησε; τοις μεθά ταῦτα πραχθεῖσιν ὑπ' αὐθοῦ. Τό μέν γάρ πρῶτον, ὡς οὐκ ἐθόκει, προϊούσης τῆς ἐκκλησίας, κὸ

λόγων γιγνομένων, της των ίππεων βοηθείας ήδη δείν, άλλ ανασεστώκει τα της εξούου, ούκ ανέβαινεν εσί την ναῦν, ήν εσεδωκεν, άλλα τον μετοικον έξεσεμλε τον Αίγυστιον, Παμφιλον, αυτος δε μενων ένθαδε, έν τοις Διονυσίοις διεστράττετο ταυτα, έφ' δίς γυνί κρίνεται έσειδη δε ό στρατηγός Φωκίων μετεσέμσετο τους έξ Αργούρας ίσσέας έπὶ την διαδοχήν, και καθείληστο σοφιζόμενος, τόθε ο δειλος κ κατάρατος ούτοσί, λισών την τάξιν ταυτην, έπί την ναῦν ώχετο, και, ων ίσσαρχεῖν ήξίωσε σαρ' ύμιν ίσσεων, τούτοις ου συνεξηλθεν. Εί δ' έν τη θαλαττη κίνουνος τις ην, είς την γην δηλονό λι ώχετ' αν. Ου μην Νικήρα δος γε ούχ ούδως, ο τοῦ Νικίου, ο άγαπηδος, ό άσαις, ό σανταπασιν άσθενης τῷ σωματι, οὐδ' Ευκλημων ο του Αισιωνος, ουχ ούλως, ουδ Ευθυδημός, ό τοῦ Στρατοκλέους άλλ' αὐτῶν έκαστος, έκων έσιδους τριήρη, ουκ αστέδρα ταύτην την στρατείαν, άλλα την μεν έστιδοσιν έν χαριτος μέρει και δωρεάς σαρείχον σλέουσαν τη σολει, οῦ δ' ο νομος προσεταττεν, ένταυθα τοις σωμασιν αυτοί λειτουργείν ηζίουν. Αλλ' ούχ ὁ Ισσαςχος Μειδίας άλλα, την έκ των νόμων τάξιν λισών, οῦ δίκην οφείλει τῆ πόλει Λούναι, τουτ' εν ευεργεσίας άριθμήσει μέρει. Καίτοι,

de l'assemblée, après des discussions de part et d'autre, il ne semblait pas qu'on eût besoin surle-champ de la cavalerie, et qu'on ne parlait plus de la mettre en campagne; au lieu de s'embarquer sur le vaisseau qu'il avait donné, il envoya à sa place un étranger, l'Égyptien Pamphile: pour lui, il resta, et commit dans les fêtes de Bacchus les violences pour lesquelles il est maintenant accusé. Mais lorsque Phocion eut mandé les cavaliers d'Argoura pour servir à leur tour, alors ce timide et odieux personnage dévoila son lâche artifice; il se jeta dans son vaisseau pour se soustraire aux ordres du général, et se dispensa de partir avec les cavaliers dont il avait obtenu le commandement. S'il y cût eu du péril sur mer, il cût, sans doute, servi sur terre. Mais ce n'est pas ainsi que se conduisirent, ni le fils de Nicias, Nicérate si cher à sa famille, qui est sans enfans et de la plus faible complexion, ni Euctémon fils d'Ésion, ni Euthydème fils de Stratoclès. Quoique d'eux-mêmes ils eussent contribué d'une galère, aucun d'eux n'a fui l'expédition; mais, après avoir fourni de leurs propres deniers un navire tout équipé dont ils gratifiaient l'état, ils crurent qu'ils devaient aller payer de leurs personnes où la loi les appelait. Midias, commandant de cavalerie, après avoir fui le poste qui lui était marqué par les lois, voudra qu'on lui sache gré de la chose même dont il devrait être puni! De quel œil, néanmoins,

doit-on regarder le présent qu'il a fait d'une galère? Est-ce une libéralité, plutôt qu'un trafic, un marché, une désertion, une fuite de service, et tout ce qu'on voudra dire? Comme il n'avait que ce moyen de se dispenser de partir avec la cavalerie, il imagina cette nouvelle manière de se racheter d'un service qui le gênait. Ce n'est pas tout; tandis que les autres commandans de navire qui avaient aussi fourni un vaisseau, vous accompagnaient à votre retour de Styre [50], Midias seul se détacha de la flotte; et, s'inquiétant fort peu de vous, il chargea son vaisseau de pieux, de bétail, de bois pour fabriquer des portes et pour exploiter des mines. Ainsi l'armement d'une galère fut, pour cet homme méprisable, un avantage réel plutôt qu'une charge onéreuse. Vous êtes instruis de la plupart des faits que j'avance, je vais cependant produire les témoins qui en certificront la vérité.

## Témoins.

Nous, Pamphile [31], Cléon de Sunium, Aristoclès de Péanée, Nicérate d'Acherduse, Euctémon de Sphette, dans le tems que nous revenions ici de Styre avec toute la flotte, nous étions commandans de navire aussi bien que Midias, qui est maintenant accusé par Démosthène, pour lequel nous déposons. Toute la flotte marchait en ordre, et il était défendu aux commandans de navire de s'écarter, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à

την τοιαύτην τριηραρχίαν, ω σρος θεών, σότερον τελωνίαν, και σεντηκοστήν, και λεισοταξίαν, και στρατείας ασούδρασιν, καί σαντα τα τοιαύτα άρμόττει καλείν, η Φιλοτιμίαν; ουθένα γαρ τρόσου άλλον έν τοις ίω σευσιν αυτον άτελη σοιήσαι δυνάμενος σβραθείας, ταυθην εύρηκε Μειδίας καινήν ίππικής τινα πενημοσίην. Και γαρ αῦ τό ε τῶν ἀλλων ἀπάνίων τῶν ἐσιδόντων τριηραρχῶν, παραπεμπόντων ύμᾶς, ότε δεῦρ' ἀσεσλεῖτε ἐκ Στύρων, μόνος οὖτος οὐ παρέσεμσεν, άλλ, άμελησας ύμῶν, χάρακας, καί Βοσχήματα, καὶ Δυρώματα ώς αύτον, καὶ ξύλα είς τα έργα τα άργυρεια έκομιζε. Και χρηματισμός, ούχι λειδουργία, γέγονεν ή τριηραρχία τῷ καθαπθύσθῳ τούτω. Αλλά μην ώς άληθη λέγω, συνιστε μέν τα σολλά τουτων ύμεῖς όμως δε και μάρτυρας ύμιν καλώ.

## ΜΑΡΤΥΡΕΣ.

Κλέων Σουνιεύς, Αριστοκλής Παιανιεύς, Πάμφιλος, Νικήρατος Αχερδούσιος, Εύκτήμων Σφήττιος, καθ' ον καιρον έκ Σθύρων άσεσελέσμεν δεύρο τῷ σθόλῷ σανθ, ἐτύχομεν τριηραρχούνθες ἢ αὐθοί, ἢ Μειδίας, ο νῦν κρινόμενος ὑσο Δημοσθένους, ῷ μαρτυρούμεν. Παντός δε τοῦ στόλου σλεόντων ἐν τάξει, και τῶν τριηράρχων ἐχόντων σαράγγελμα μη χωρίζεσθαι, ἔως ἀν δεῦρο κατασλεύσωμεν, Μειδίας, ὑπολειφθεὶς τοῦ στόλου, καὶ γεμίσας την ναῦν ξύλων, καὶ χαράκων, καὶ βοσκημάτων, καὶ ἄλλων τινῶν, κατέσλευσεν εἰς Πειραιᾶ μόνος μεᾶ' ἡμέρας δυο, καὶ οὐ συγκατέστησε τὸν στόλον μετὰ τῶν ἄλλων τριηράρχων.

Εί τοίνον ώς άληθως, ω άνδρες Αθηναίοι, άστερ φήσει και καταλαζονεύσεται προς ύμας αὐτικα δή μάλα, τοιαῦτ' ἦν αὐτῷ καὶ τα λελειτουργημένα κ σεσραγμένα, και μη τοιαύτα, οία έγω δεικνύω, ούδ' ούτω δήπου το γε δούναι δίκην, ών έμε ύβρικεν, έκφευγειν ταις λειδουργίαις δίκαιος αν ην. Έγω γαρ οίδ' ότι σολλοί σολλα καγαθα ύμας είσιν είργασμένοι, ου κατά τας Μειδίου λειτουργίας, οί μέν vauuaxias vevinnoiles, of De moders eidnooles, of de πολλά και καλά ύσερ της πόλεως στησαντές τροπαια. Αλλ' όμως ύμεῖς οὐδενί τούδων πώπολε έδωκαλε The dagear tailne, oud ar doinle, éteirai tous idious έχθρους υβρίζειν αυτών έκαστω, όσοτ αν βούληται και όν αν δυνηται τροσον ουθέ γαρ Αρμοθίω και Αριστογείτονι. Τούτοις γαρ δη μεγισται δεθονται Supeal map' vinuy, nal vmep neylolav cud av niveσχεσθε, εί προσέγρα νέ τις έν τη στηλη, έξειναι δέ nai uboller aulois or an Bounarlar. Thep yap aulou του ου τας άλλας έλα δον δωρεάς, όλι τους υβρίζον λας Ewavoay.

Athènes: Midias se détacha du reste des vaisseaux, ne suivit point les autres commandans de navires; et chargeant son vaisseau, de bois, de pieux, de bétail, et autres effets, il n'aborda au Pirée que deux jours après nous.

Mais en supposant, Athéniens, que Midias eût réellement rempli toutes les charges, vous eût réellement rendu tous les services qu'il va vous vanter tout à l'heure, ce ne serait pas encore une raison pour laisser impunies les insultes qu'il m'a faites. Plusieurs citoyens, sans doute, vous ont rendu une infinité de services bien plus essentiels que ceux de Midias. Les uns ont vaincu les ennemis sur mer; les autres ont pris des villes; d'autres ont remporté, au nom de la république, plus d'une victoire éclatante : cependant, vous n'accordâtes jamais à aucun d'eux, et puissiez-vous ne l'accorder jamais! le privilége d'insulter leurs ennemis particuliers quand ils voudraient et comme ils pourraient. Vous avez récompensé d'une manière distinguée les grands services d'Harmodius et d'Aristogiton; mais auriez-vous souffert qu'on eût marqué sur la base de leurs statues, qu'il leur serait permis d'insulter qui ils jugeraient à propos, lorsqu'ils ont été récompensés pour cela même qu'ils ont réprimé les insultes?

Mais, enfin, que Midias ait reçu une récompense qui répond, je ne dis pas à ses services réels, elle serait fort modique, mais aux services les plus importans, je vais vous le faire voir, de peur que vous ne pensiez être en reste avec cet homme méprisable.

Vous l'avez nommé, d'abord, questeur de la galère sacrée [52], lui qui est tel que nous le connaissons; ensuite commandant de cavalerie, lui qui, dans les cérémonies, n'a pas le courage de traverser à cheval la place públique. Vous l'avez encore nommé intendant des Mystères, des victimes et des sacrifices: vous lui avez conféré ces dignités et d'autres semblables. Or, avoir pris soin de couvrir la lâcheté et la perversité de son naturel, de l'éclat des honneurs et des distinctions dont vous avez décoré sa personne, est-ce donc là, je vous prie, une récompense médiocre, une faveur légère? S'il ne pouvait plus dire: J'ai été commandant de cavalerie, questeur de la galère sacrée; quel serait son mérite?

Et comment a-t-il usé de vos bienfaits? étant questeur de la galère sacrée, il a dérobé plus de cinq cents talens aux Cyzicéniens [55]; et pour échapper à la peine de cette concussion, il les a persécutés de toutes les manières, les a obligés de se détacher de nous; en sorte que nous avons leur haine, et lui leur argent. Lorsque [54] vous fîtes une expédition dans l'Eubée contre les Thébains,

"Οτι τοίνυν και κεκομισίαι χάριν, ω άνορες 'Αθηναΐοι, παρ' ύμων, ου μόνον, ων αυτός λελειτούργηκε, λειτουργιών άξιαν (μικρά γαρ αύτη γέ τις ην), άλλα και των μεγίστων, ε τοῦτο βουλομαι δείξαι, "να μηδ' όφείλειν οἴησθέ τι τῷ καταωτύστῷ τουτῷ.

Υμεῖς γάρ, ω ἀνορες Αθηναῖοι, τοῦτον ἐχειροτονήσατε τῆς σαράλου ταμίαν, ὀντα τοιοῦτον οῖος ἐστι,
καὶ πάλιν Ἰσσαρχον, ὀχεῖσθαι διὰ τῆς ἀγορᾶς
ταῖς πομπαῖς οὐ δυνάμενον, καὶ Μυστηρίων ἐπιμελητὴν, καὶ ἱεροποιόν ποτε καὶ βοώνην, ἢ τὰ τοιαῦτα
δή. Εἶτα, προς τῶν Βεῶν, τὸ τὴν τῆς Φυσεως κακίαν,
καὶ ἀνανορίαν, καὶ πονηρίαν, ταῖς παρ ὑμῶν ἀρχαῖς
καὶ τιμαῖς καὶ χειροτονίαις ἐστανορθοῦσθαι, μικράν
ὑσολαμβάνετε εἶναι δωρεάν καὶ χάριν; καὶ μὴν εἴ
τις αὐτοῦ ταῦτ ἀφελοιτο, Ἱσσαρχηκα, τῆς παράλου ταμίας γέγονα, τίνος ἔστ ἀλλου άξιος
οῦτος;

'Αλλά μην κάκεινό γε έσιστασθε, ότι της μέν σαράλου ταμιεύσας, Κυζικηνών ήρσασε σλείον, η σέντε τάλαντα ύσερ ών ίνα μη δώ δίκην, σάντα τρόσον σεριωθών και έλαύνων τους άνθρώσους, και τὰ σύμιθολα συγχέων, την μέν πόλιν έχθραν τῆ πόλει σεσοίηκε, τὰ χρήματα δ' αὐτος έχει 'ίσσαρχος

δέ χειροτονηθείς, λελύμανται το ίσσικον ύμων, τοιούτους βείς νόμους, ούς σάλιν αὐτός έξαρνος πη μη τεθεικέναι. Και της μέν παράλου ταμιεύων τότε. ote Thy emi OnCalous Ecolov eis Eucolav emoieio de ύμεις, δωθεκα της πολεως ταλαντα αναλισκειν ταχθείς, άξιούντων ύμων σιλείν και παραπέμπειν τους σβραλιώτας, ουκ έβρηθησεν, άλλ, ήδη των σπονδών γεγονυιών, α'ς Διοκλής έσπείσατο Θηβαίοις, ήκε, κ τό ใε ήτ lalo πλέων των ιδιω lικών τριηρών μιας· oύlas εὖ την ίεραν τριήρη σαρεσκευάκει. Ίππαρχών τοίνυν - τί οἰεσθε τάλλα; άλλ' ίσσον, ίππον ούχ ετόλμησεν ό λαμπρός κή ωλούσιος ούτος ωρίασθαι, άλλ' έω άλλοτρίου τας σομωάς ήγειτο, του Φιλομήλου τοῦ Παιανιέως Ίσσου. Καὶ ταῦτα σάντες ἴσασιν οι ίσσεις. Αλλά μην ότι ταῦτ' άληθη λέγω, κάλει μοι και τούτων τους μάρτυρας.

## ΜΑΡΤΥΡΕΣ.

Βούλομαι τοίνυν ύμιν, ω άνορες 'Αθηναίοι, ε όσων ήδη, καταχειροτονήσαντος του δήμου περί την έορτην άδικείν, ύμεις κατεγνώκατε, είπείν, και δείξαι τι πεποιηκότες αυτών ένιοι τίνος όργης τετυχήκασι παρ' ύμων, 'ιν' αυτά πρός τα τούτω πεπραγμένα άντιθητε.

Πρώτον μεν τοίνυν (Ίνα ωρώτης της τελευταίας γεγονυίας μνησθώ καταγνώσεως), ωερί τα Μυστήρια

vous lui ordonnâtes de prendre douze talens dans le trésor, de transporter des soldats dans la galère qu'il commandait, et d'aller porter du secours à vos troupes: Midias négligea d'exécuter vos ordres. et n'arriva que lorsque Dioclès avait déjà conclu un traité avec les Thébains, ayant fait moins de diligence que n'aurait fait un autre avec une galère ordinaire, tant il avait bien équipé la galère sacrée. Lorsqu'il commandait la cavalerie, il ruina sa troupe, en faisant des réglemens qu'il désavouait ensuite. Je dis plus, et vous laisse imaginer le reste: il n'acheta pas même, non, il n'acheta pas un cheval, lui qui est si riche et si fastueux; il n'eut pas honte, dans les cérémonies, de se servir d'un cheval étranger, de celui de Philomèle. Tous les cavaliers sont instruits de ces faits; cependant, pour en certifier la vérité, on va produire les témoins.

## On fait paraître les témoins.

Il est à propos, je crois, de citer ceux qui, pour avoir violé la sainteté d'une fête, furent condamnés par les juges, l'ayant été préalablement par le peuple : je montrerai quelle peine ils subirent, et pour quelle faute, afin que l'on compare leurs délits avec ceux de Midias.

Pour commencer par la dernière condamnation, Évandre de Thespies, sur la dénonciation d'un certain Ménippe de Carie, fut condamné par le peuple, comme ayant violé la sainteté des fêtes de Cérès. Or, la loi pour les fêtes de Cérès, ne diffère pas de celle pour les fêtes de Bacchus; celle-ci même est antérieure. Et pourquoi le peuple condamna-t-il Évandre? je vais vous le dire. Ayant obtenu une sentence contre Ménippe, dans une affaire de commerce, et n'ayant pu jusqu'alors, comme il le disait lui-même, mettre la main sur sa personne, il le saisit pendant les Mystères [35]. Voilà pourquoi le peuple le condamna; il n'y avait pas d'autre grief. Il parut devant votre tribunal, et vous vouliez le punir de mort; mais, l'accusateur s'étant laissé fléchir, vous condamnâtes l'accusé à perdre la somme qu'il avait obtenue contre Ménippe, qui était de deux talens, et à dédommager celui-ci de tout le tems qu'il disait avoir perdu à Athènes pour ce procès. Ainsi un particulier, dans une cause particulière où il n'était question d'aucune insulte, pour cela seul qu'il avait enfreint la loi des Mystères, fut puni avec une telle rigueur. Et cette rigueur était juste. Vous devez, Athéniens, être fidèles à garder les lois et voire serment : c'est un dépôt qu'on vous a confié, dépôt dont vous devez compte à tous ceux qui viennent à vous, avec l'assurance que leur donne la justice de leur cause.

Un autre particulier, jugé par le peuple, fut déclaré avoir violé la sainteté des fêtes de Bacchus. Quoiqu'il fût assesseur et père de l'archonte Cha-

αδικείν Ευανδρου κατεχειροτόνησεν ο δημος, του Θεσωιέως, ωροβαλλομένου αυτόν Μενίωωου, Καρός τινος ανθρώσου. Έστι δε ο αυτός νόμος τῶδε τῶ περί τῶν Διονυσίων, ὁ περί τῶν Μυσθηρίων, κακεῖνος ύστερος τού ου έλεθη. Τι οὖν σοιήσαν λος, ω ἀνδρες 'Αθηναῖοι, κατεχειροτονήσατε τοῦ Ευανδρου; τοῦτ' ακούσατε. Ότι, δίκην έμισορικήν καθαδικασάμενος τοῦ Μενίπσου, ούκ έχων σροτερου λαβείν αυτον, ώς έφη, τοίς Μυστηρίοις εσιδημούντος εσελάζετο, καταχειροτονήσατε μέν δια ταύτα, και ούδοτιοῦν άλλο προσήν. Είσελθόντα δε είς το δικαστήριον εβουλεσθε μέν Βάνατω ζημιώσαι, του δε προβαλομένου πεισθέν los, την δίκην τε σάσαν άφειναι ήναγκάσατε αύτον, ήν ήρηκει στρότερον (ην δε δυοίν αύτη ταλάντοιν), καί σροσετιμήσατε τας βλάβας, ας επί τη καταχειροτονία μένων έλογίζετο αύτῷ γεγενησθαι σρος ύμᾶς ανθρωπος. Είς μεν ούθος έξ ίδιου πραγμαθος, ούδεμιας ύβρεως στροσούσης, ύσερ αύτοῦ τοῦ παραβήναι τον νομον τοσαύτην έδωκε δίκην. Είκοτως τοῦτο γαρ έσθ', ο Φυλαττειν ύμας δεί, τους νόμους, τον όρκον ταύτ' έχεθ ύμεις οί δικάζον ες άει, παρά των άλλων ώσπερεί. σαρακαταθηκην, ην άσασιν, όσοι μετά του δικαίου σρος ύμας έρχονται, σώαν ύσαρχειν δεί.

"Ε Γερος αδικεῖν σοτ' έδοξεν ύμῖν περί τα Διονύσια. Και καθεχειροδονήσατ' αὐδοῦ, παρεδρεύονδος "Αρχονδι τῷ υίεῖ, ὅτι θέαν τινὸς καταλαβόντςς ἡψαλο, ἔξείργων ἐκ τοῦ θεάτρου. Ἡν δ' οὖτος, ὁ τοῦ βελτίστου
παληρ Χαρικλείδου, τοῦ ἀρξανλος. Καὶ μέγα γ' ὑμῖν
τοῦτ' ἐδόκει δίκαιον ἔχειν ὁ προβαλόμενος λέγειν
Εἰ κατελάμβανον, ἀνθρωπε, θέαν, καὶ εἰ μη τοῖς
κηρύγμασιν, ὡς σύ με Φης, ἐπειθόμην, τίνος ἐκ τῶν
νόμων εἶ κύριος, καὶ ὁ Ἄρχων αὐτός; τοῖς ὑπηρεταις
ἔξείργειν εἰπεῖν, οὐκ αὐτὸς τύπτειν οὐδ' οὕτω πείθομαι; ἐπιβολην ἐπιβάλλειν, πάνλα μᾶλλον, πλην
αὐτὸς άψασθαι τῆ χειρί. Πολλά γὰρ πρὸς τὸ μη τὸ
σῶμα ἔκαστον ὑβρίζεσθαι, πεποιήκασιν οἱ νόμοι.
Ταῦτ' ἔλεγε μεν ἐκεῖνος, καλεχειρολονήσαλε δὲ ὑμεῖς.
Οὐ μην εἰσῆλθεν εἰς τὸ δικαστήριον οῦτος ἀλλ' ἐτελεύτησε πρότερον.

Έλερου τοίνυν ό, τε δημος άσας καλεχειροτόνησεν αδικεῖν σερί την έορτην, και ύμεῖς εἰσελθόντα ἀπεκτείνατε Κτησικλέα λέγω. Διὰ τί δη τοῦτον ἀσεκτείνατε; ὅτι σκύτος ἔχων ἐσομωτυε, καὶ τούτω μεθύων ἐσάλαξε τινα ἐχθρον ὑσάρχονθ' αὐλῶ. Ἐδόκει γὰρ ΰβρει, καὶ οὐκ οἰνω, τύπλειν, ἀλλά, την ἐπὶ της σομωτης καὶ τοῦ μεθύειν σροφασιν λαβών, ἀδικεῖν, ώς δούλοις χρωμενος τοῖς ἐλευθέροις.

'Ασαντων τοίνυν, ω άνδρες 'Αθηναῖοι, τούτων, ων ό μεν, ων είλεν, αποσθας, ό δε και Βανάθω ζημιωθείς φαίνεται, σολλώ δεινότερα εΰ οδό ότι σάντες αν

riclide, cet excellent citoyen, il fut condamné, pour avoir chassé lui-même du théâtre, avec violence, un étranger qui s'y était emparé d'une place. L'accusateur s'appuyait d'une raison qui parut solide. Si je m'étais emparé d'une place au théâtre, disait-il au père de Chariclide; si, comme vous dites, je n'observais pas les ordonnances, que pouviez-vous légitimement, vous et l'archonte? charger vos officiers de me chasser, et non me frapper vous-même; m'imposer une amende, si je faisais résistance; faire tout, plutôt que de mettre la main sur moi, les lois défendant, sous les peines les plus grièves, de frapper personne. Voilà ce que disait l'offensé. Le peuple condamna l'accusé, qui mourut avant que de comparaître devant d'autres juges [36].

Condamné par tout le peuple, pour avoir violé la sainteté d'une fête, un particulier fut encore traduit devant votre tribunal, et vous prononçâtes contre lui peine de mort : je parle de Ctésiclès. Et quelle fut la cause de sa condamnation? il célébrait les Bacchanales armé d'un fouet; étant ivre, il en frappa un de ses ennemis. On jugea qu'avec l'intention de l'outrager, il s'était servi du prétexte de la fête et de l'ivresse, pour traiter en esclaves des hommes libres.

Tout le monde, je n'en doute pas, trouvera la conduite de Midias beaucoup moins excusable que celle de ces hommes, dont les uns ont été punis de mort, et les autres condamnés à perdre la somme qui leur avait été adjugée. Midias, sans célébrer les Bacchanales, sans être muni d'une sentence, sans être assesseur, sans autre motif que de faire une insulte, a commis des excès auxquels ne s'est porté aucun d'eux.

Mais laissons ces citoyens, et passons à Pyrrhus. Vous avez cru devoir punir de mort ce descendant de Butès [57], qui était dénoncé comme faisant la fonction de juge et en recevant les honoraires, quoique débiteur du trésor. Il a perdu la vie, condamné pour une faute que le besoin lui faisait commettre plutôt que l'insolence.

J'en pourrais citer d'autres qu'on a fait mourir ou qu'on a diffamés, quoique bien moins coupables que Midias. Vous avez condamné à payer dix talens Smicron et Sciton, parce qu'ils avaient proposé des décrets contraires aux lois. Leurs enfans, leurs amis, leurs parens, tous ceux qui sollicitaient en leur faveur, ne purent vous fléchir. Mais vous, qui êtes si sévères à l'égard de quiconque parle contre les lois, serez-vous indulgens pour celui qui agit contre ces mêmes lois? Non, jamais les paroles ne sont aussi dures pour des hommes libres, que les actions par lesquelles on les outrage sans réserve. Gardez-vous donc d'établir cette règle contre vous-mêmes, que, si un homme du commun, un simple citoven, est convaincu d'avoir enfreint les règles, sourds pour lui à la compasείναι φήσειαν τα Μειδία σεσραγμένα ούτε γάρ σομσεύων, ού θε δίκην ήρηκως, ού θε παρεδρεύων, ούτ άλλην σκή τιν έχων ούδεμίαν, σλην ύβριν, τοιαύτα σεσοίηκεν, οία ούδεις έκεινων.

Καί τού Ιους μέν δη έωμεν. Αλλά Πύρρον, ω άνορες Αθηναίοι, τον Έτες Κουτάοην, ένδειχθέντα δικάζειν, όφειλον Ια τῷ δημοσίῳ, Θανά Ιφ ζημιώσαι τινες ύμων ώ ον Ιο χρηναι. Και τέθνηκεν άλους παρ' ύμιν. Καί Ιοι τοῦτο τὸ λημμα δι' ένδειαν, ου δι' ύβριν, λαμβάνειν έσεχείρησεν έκεινος.

Καὶ σολλους ἀν έτερους ἐχοιμι λεγειν, ὧν οἱ μεν τεθνάσιν, οἱ δ' ἤτιμωμενοι δια σολλῷ τουτων εἰσὶν ἐλαττω σραγματα. Ύμεῖς δε, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, Σμικρωνι δέκα ταλάντων ἐτιμήσατε, καὶ Σκίτωνι τοσούτων ἐτέρων, δόξαν δι σαράνομα γράφειν, ἢ οὐτε σαιδία, οὐτε φίλους, οὐτε συγγενεῖς, οὐθ' όντινοῦν ἤλεήσατε τῶν σαρόντων ἐκείνοις. Μη τοίνυν, ἀν μεν εἴση τις σαράνομα, οὕτως ὀργιζόμενοι φαίνεσθε, ἀν δὲ ποιῆ, μη λέγη, πράως διακεισθε. Οὐδὲν γάρ ρῆμα, οὐδ ὄνομα οὕτως ἐστὶ τοῖς σολλοῖς ὑμῶν χαλεσον, ὡς ὁσα ὑβρίζων τις τὸν ἐντυχόντα ὑμῶν διαπράττεται. Μη τοίνυν αὐτοὶ καθ' ὑμῶν αὐτῶν ὐεῖγμα τοιοῦ ον ἔξενέγκη ε, ὧ ἀνορες ᾿Αθηναῖοι, ὡς ἀρα ὑμεῖς, ἀν μεν τῶν μετρίων τινὰ ἢ δημοτικῶν λάβητε ότιοῦν ἀδικοῦντα, οὕτ' ἐλεήσετε, οὕτ' ἀφήσετε, ἀλλ' ἀπο-

κτενείτε, η ατιμώσετε, αν δε πλούσιος ών τις ύβρίζη, συγγνώμην έξετε μη δητα (ού γας δίκαιον), αλλ' έωι ω αντων όμοιως όργιζομενοι φαίνεσθε.

Α τοίνυν ουθενός των είρημενων ήττον αναγχαίον είναι νομίζω σρος ύμας είσειν, ταῦτ' είσων έτι, ή Βραχέα σερί τούτων διαλεχθείς, καταβήσομαι. "Εστιν, ω ανόρες 'Αθηναίοι, μεγάλη τοίς αδικούσιν άσασι μερίς, και σλεονέζια, ή τῶν υμετέρων τροπων πραόλης. Ότι δη ταύτης ούδολιούν ύμιν μελαδούναι σροσήκει Μειδία, τοῦτ' ἀκουσατέ μου. Έγω νομίζω σάντας ανθρώσους έρανους Φερειν σαρά σάντα τον βίον αύλοις, ουχί τουσθε μόνους, ούς συλλέγουσι τινες, και ων σληςωται γιγνονται, άλλα κ άλλους. Οίον έστι τις μέτριος και φιλάνθρωσος ήμων, και έλεων σολλούς; τουτώ ταυτό δίκαιον ύπαρχειν είκος παρά σάντων, άν ποτ' είς χρει'αν και άγᾶνα άφικηται. "Αλλος ούτοσι τις αναιδής, και σολλούς ύβρίζων, και τους μέν καθάρματα, τους δε πτωχούς, τους ο' ούθεν ύπολαμβάνων είναι; τουθώ τας αυθάς θίκαιον ύσαρχειν φορας, άσσερ αυτός είσενηνοχε τοις άλλοις. "Αν τοίνου ύμεν όρθως έσιη σκοσείν, τούτου στληρωτήν εύρησετε Μειδίαν ουτα τοῦ έρανου, ούκ EXELVOU.

Οξοα τοίνυν, ότι, και τα παιδία έχων, οδυρείται, και σολ λους λόγους και τασεινούς έρει, δακρύων,

sion, résolus de ne lui faire aucune grâce, vous le condamnerez à mourir, ou à vivre diffamé; et que, si un homme riche insulte quelqu'un, vous lui pardonnerez sa faute. Ne vous permettez pas une pareille injustice; mais traitez, avec la même rigueur, tous les coupables indistinctement.

Il est une réflexion que je vous ai déjà faite [38], et qui n'est pas une des moins importantes; je vais vous la rappeler en peu de mots, après quoi je finis. Votre indulgence et votre douceur sont une grande ressource pour tous les coupables, je le sais; mais Midias ne doit pas en éprouver les effets. Voici ma raison. Tous les hommes, à mon avis, trouvent dans la société ce qu'ils y apportent par leur conduite. Je ne parle pas seulement de ce qu'y mettent et de ce qu'en retirent quelques citoyens illustres, mais des citoyens ordinaires. Par exemple, quelqu'un d'entre nous a une âme honnête, douce, compatissante; s'il est accusé, et s'il court des risques, il doit trouver les mêmes sentimens dans le cœur de tout le monde. Celui-là est insolent et effronté, les autres ne sont à ses yeux que des misérables, la lie des hommes, des êtres de néant; il faut lui rendre dans l'occasion ce qu'on a reçu de lui. Faites justice à Midias, et vous le mettrez dans la classe de ceux qui ne méritent que votre haine et votre rigueur.

Je sais que, faisant paraître ses enfans, il déplorera leur sort; que, versant des larmes, et te-

nant le langage le plus humble, il tâchera d'émouvoir votre pitié. Mais plus il s'humiliera, plus vous devez le haïr. Pourquoi? c'est que, s'il eût été toute sa vie aussi arrogant et aussi violent par l'ascendant du caractère, par une espèce de nécessité fatale, vous pourriez alors relâcher de votre sévérité. Mais si pouvant, quand il le veut, se plier à la modération, il s'est fait un système de violence et d'arrogance, il est clair que, s'il réussit en ce jour à vous séduire, il redeviendra tel qu'il s'est toujours montré. Fermez donc l'oreille à ses discours; et que son extérieur, qu'il accommode à la conjoncture, ne prévale point, dans vos esprits, sur toute sa conduite passée qui vous est connue. Je ne suis pas père; je ne puis pas, mettant mes enfans sous vos yeux, pleurer et gémir sur l'injure qui m'a été faite : dois-je pour cela être traité moins favorablement que celui qui m'a outragé? non, certes. Mais lorsque Midias, ayant ses enfans auprès de lui, vous priera de lui faire grâce, par égard pour eux, figurez-vous me voir en opposition, ayant à mes côtés vos lois et le serment judiciaire, vous les présentant, et vous conjurant de prononcer en leur faveur. Vous devez, pour plus d'une raison, embrasser leur parti, plutôt que celui de Midias. Vous avez juré de vous conformer aux lois;

και ως έλεεινότατον σοιών έαυτον. Έστι δ', όσωπερ αν αύτον νύν τασεινότερον σοιή, τοσούτω μάλλον άξιον μισείν αύτον, ω άνορες 'Αθηναίοι. Διά τί; ότι, εί μεν, μηδαμώς δυνηθείς γενέσθαι τασεινός, ούτως ασελγής και βίαιος ην έπι του παρεληλυθότος βίου, τῆ φύσει καὶ τῆ τύχη, δι' ἡν τοιοῦτος έγένετο, άξιον ην αν τι της οργης ανείναι εί δ' έσοισταμενος μετριον σαρέχειν έαυτον, όταν βούληται, τον έναντίου, ή τοῦτον τον τρόσον, είλετο (ην, εὐθηλον θήπου τοῦς, ότι και, νῦν ἀν διακρούσηται, πάλιν ὁ αὐτος έκεῖνος, ον ύμεις ίστε, γενήσεται. Ού δη δεί σροσέχειν, ούθε τον παρόντα καιρόν, όν ούτος έξεπίτηθες διαπλάττεται, κυριώτερον, ουοε πιστότερον, του παντὸς, δν αὐτοί σύνιστε, χρόνου σοιήσασθαι. Έμοι σαιδία ούκ έστιν, ούδ' αν έχοιμι ταῦτα σαραστήσάμενος κλαίειν και δακρύειν, έφ' οίς ύβρίσθην. Διά τοῦτ' ἀρα τοῦ σεσοιημότος ο σεσονθώς έλαττον έξω σαρ ύμιν; μη δητα· άλλ όταν ούτος, έχων τα σαιδία, τούτοις άξιοῖ δοῦναι την ψηφον ύμᾶς, τοβ'. υμείς τους νόμους έχοντα με σλησίον ήγείσθε σαρεσλαναι, και τον όρκον, ον ομωμόκατε, τούλοις άξιοῦνλα και άντιβολούντα έκαστον ύμων ψηφίσασθαι, οίε ύμεῖς καθά πολλά δικαιόθερον πρόσθοισθ' ἀν, ἢ τουθώ. Καί γαρ ομωμόκατε, ω άνορες 'Αθηναΐοι, τοις νόμοις σείθεσθαι, και των ίσων μέτεστιν ύμιν δια τους

νόμους, και σάνος, όσα έστιν άγαθα ύμιν, δια τους νόμους έστιν, ου δια Μειδίαν, ουδέ δια τους Μειδίου σαιδάς.

Και, ρητωρ έστιν οίτος, ίσως έμε Φήσει λέγων. Έγω δ', εί μεν ό συμβουλεύων ό, τι αν συμφερειν ύμιν ήγηται, και τουτ' άχρι του μηθέν ύμιν ένοχλείν, μιποε βιάζεσθαι, ρητωρ έστιν, ούτε φυγοιμ' αν, ούτε ασαρνούμαι τούτο τούνομα εί μέντοι ρητωρ έστιν, οίους ένιους των λεγόντων έγω, και ύμεις δε όρατε, αναιδείς, και έξ ύμων σεσλουτηκότας, ούκ αν είην ούτος έγω. Είληφα μεν γαρ ουδ' ότιουν έξ ύμῶν, τα δε όντα είς ύμας, ωλην ωανυ μικρών, άσαντ' άνηλωκα. Καίτοι, εί και τούτων ην σονηρότατος, κατά τους νόμους έθει πας έμου δίκην λαμ-Caveir, ούκ έφ' οίς έλειτουργουν ύβρίζειν. "Ετι τοίνυν ουδείς εστιν όστις έμοι των λεγόντων συναγωνίζεται. και ούθενι μεμφομαι ούθε γαρ αύτος ούθενος ένεκα τού ων ούδεν εν ύμιν σωσοτ' είπον, άλλ' άπλως κατ' έμαυτον έγνων και λέγειν ή σράττειν, ό, τι αν συμ-Φερον ύμιν ήγωμαι. Αλλά τούτω σάντας αύτικα υπ μάλα συνεξελαζομένους τους phopas ο ψεσθε έφεξης. Καίδοι σῶς ἐσθί δίκαιον τοὐνομα μέν τοῦτο ώς ὀνειδος σροφέρειν έμοι, δια τούτων δ' αύτον των ανδρών άξιοῦν σωθήναι:

Τάχα τοίνυν ίσως και τα τοιαῦτ' έρει, ώς έσκεμ-

c'est aux lois que vous devez l'égalité qui règne entre vous; c'est aux lois que vous devez tous les avantages dont vous jouissez, et non à Midias, ni à ses enfans.

Il est orateur, dira-t-il peut-être, en parlant de moi. Si vous offrir les conseils qu'on juge les plus utiles, sans être importun, et sans forcer votre liberté, c'est être orateur, je n'en refuse pas le titre; mais s'il est de l'essence d'un orateur d'être tel que j'en connais, que vous en connaissez vous-mêmes, dont le front ne sait pas rougir, qui se sont enrichis à vos dépens; non, je ne suis pas orateur, puisque, loin de m'être approprié quelque partie de vos revenus, j'ai dépensé pour vous presque toute ma fortune. Mais quand je serais l'orateur le plus pervers, il fallait me faire punir suivant les lois, et non m'outrager dans l'exercice de ma charge. De plus, aucun des orateurs n'appuie mon accusation, et je ne me plains d'aucun, moi qui ne vous ai jamais rien dit pour leur plaire, moi qui me suis toujours fait une règle de ne parler, de n'agir que pour vos intérêts; au lieu que vous les verrez bientôt se ranger tous à l'envi autour de Midias. Est-il juste, cependant, qu'il me reproche, comme une injure, le nom de ceux mêmes sur lesquels il fonde son salut?

Il dira peut-être encore que j'ai médité et préparé tout ce que je dis maintenant. Oui, Athéniens, je ne le nie pas, je me suis préparé, et

même, je l'avoue, avec le plus de soin qu'il m'était possible. Eh! ne serais-je pas dépourvu de sens, si, ayant souffert et souffrant des insultes aussi atroces, je traitais avec négligence les plaintes que j'en porte à votre tribunal? Mais je prétends que mon discours est l'ouvrage de Midias, s'il est vrai que c'est plutôt à l'homme qui a fourni la matière du procès, qu'on doit attribuer le discours, qu'à celui qui a médité son sujet, qui s'est donné quelque peine pour ne vous offrir que des raisons solides. J'avoue donc que je suis dans l'usage de réfléchir avant de parler : quant à Midias, il est probable qu'il n'a fait en toute sa vie aucune réflexion sérieuse; car, pour peu qu'il eût réfléchi, il ne se fût pas si fort écarté de la raison dans l'occasion présente.

Peut-être même ne craindra-t-il point d'attaquer l'assemblée du peuple qui l'a condamné, peutêtre répétera-t-il ce qu'il osait dire quand il était cité devant elle. Tous ceux, disait-il, qui devraient être en campagne, sont restés ici : l'assemblée est composée de soldats qui ont déserté les garnisons ; ce sont des danseurs, des étrangers et d'autres gens pareils, qui m'ont condamné. Il s'est porté, Athéniens, à cet excès d'audace et d'impudence, comme le savent ceux d'entre vous qui étaient présens, de croire que, par ses injures, par ses menaces, et en lançant des regards sur la partie de l'assemblée qui s'animait le plus contre lui, il effraierait tout μένα χ σαρεσκευασμένα πάντα λέγω νῦν ἐγώ. Ἐγώ λέ γ ἐσκεφθαι μὲν, ὧ ἀνορες Αθηναίοι, φημί, χ οὐκ ἀν ἀρνηθείην, καὶ μεμελετηκέναι γ', ὡς ἐνῆν μάλιστα ἐμοί· καὶ γάρ ἀν ἀθλιος ῆν, εἰ, τοιαῦτα παθών καὶ σάσχων, ἡμέλουν ὧν σερὶ τούτων ἐρεῖν ἡμελλον προς ὑμᾶς γεγραφεναι μενίοι μοι τον λόγον Μειδίαν· ὁ γάρ τὰ ἔργα σαρεσχηκώς, σερὶ ὧν εἰσιν οἱ λόγοι, δὶκαι- ὁΊατ ἀν ταύ ἡην ἔχοι την αίλιαν, οὐχ ὁ ἐσκεμμένος, οὐδ ὁ μεριμνήσας τὰ λίκαια λέγειν νῦν. Ἐγώ μὲν οῦν τοῦτο σοιῶν, ὧ ἀνορες Αθηναίοι, καὶ αὐτος ὁμολογῶ· Μειδίαν μέντοι μηθεν ἐσκέφθαι πώποτ ἐν ἀσαντι τῷ βίω λίκαιον, εἰκός ἐστιν· εἰ γάρ καὶ κατὰ μικρον ἐσήει τὰ τοιαῦτα αὐτῷ σκοσεῖν, οὐκ ἀν τοσοῦτον Λιημάρτανε τοῦ σράγματος.

Οἴομαι τοίνυν αὐτον, οὐθε τοῦ δήμου κατηγορεῖν όκνήσειν, οὐθε τῆς ἐκκλησίας, άλλ ἀπερ τοτ ἐτόλμα λεγειν, ὅτ ἢν ἡ ϖροβολή, ταῦτα καὶ νῦν ἐρεῖν, ὡς ὅσοι, δέον ἐξιέναι, κατέμενον, καὶ ὅσοι τὰ φρούρια ῆσαν ἔρημα λελοισούτες, ἐξεκλησίασαν, ἡ χορευταὶ, καὶ ξένοι, καὶ τοιοῦτοί τινες ῆσαν, οἱ κατεχειροτόνησαν αὐτοῦ. Εἰς γὰρ τοῦτο βράσους καὶ ἀναιθείας τότ ἀφικετο, ὡ ἀνόρες δικασταὶ, ὡς ἴσασιν ὅσοι σαρῆσαν ὑμῶν, ώστε κακῶς λέγων, καὶ ἀσειλῶν, καὶ βλέσων οῦτος εἰς τὸν ἀεὶ θορυβοῦντα τόπον τῆς ἐκκλησίας, κατασλήξειν ὡςτο τὸν δῆμον ἀσαντα·

η και γελοΐα είναι τα νύν, οίμαι, δακρυα είκοτως αν αυτού δοκοίη. Τι λέγεις, ώ μιαρά κεφαλή; Συ τα σαυδού παιδία άξιώσεις έλεειν, ή σέ, τουσοε, ή σπουδάζειν είς τα σα, τους ύσο σοῦ δημοσία σροσεσηλακίσμένους; Συ μονος των όντων ανθεωπων, επί μεν τοῦ βίου τοσαύτης ύσερηφανίας και ύσεροψίας σάντων άνθρώσων μεστός ών έση Φανερώτατος, ώστε καί σρός ούς μηθέν έστι σοι σράγμα, λυσείσθαι, την σην θρασύτητα και φωνήν, και το σον σχήμα, και τους σους ακολούθους, και ωλούτον, και ύβριν Θεωρούντας, έν δε τω πρίνεσθαι σαραχρημα έλενθήση; Μεγάλην μέντ' αν άρχην, μαλλον δέ τέχνην, eins av eupnros, ei duo Tavartiotata éautois en out Βραχεί χρόνω σερί σαυτον ούναιο ποιησασθαι, Φθόνον έξ ών (ής, και έφ' οίς έξασατας έλεον. Ουκ έστιν ούδαμόθεν σοι σροσήκων έλερς, ούδε καθ' έν, άλλα τουναντίον, μίσος, και φθόνος, και όργη. Τουτων γαρ वेदाय क्लाहाँड.

'Αλλ' έω' έκεῖνο έωανειμι, ότι τοῦ δήμου κατηγορήσει, και της έκκλησίας. Όταν οῦν τοῦτο σοιῆ, ένθυμεῖσθε σαρ' ύμῖν αὐτοῖς, ἀνόρες δικασταί, ὅτι οῦτος τῶν μεθ' έαυτοῦ στρατευσαμένων ἱσσέων, ὅτε εἰς 'Ολυνθον διέθησαν, ἐλθών προς ὑμᾶς εἰς την ἐκκλησίαν, κατηγόρει νῦν σάλιν, μείνας, σρος τοὺς ἔξεληλυθότας, τοῦ δήμου κατηγορήσει. Πότερον οῦν

le peuple. Aussi, les larmes qu'il va verser tout-àl'heure, doivent paraître ridicules. Comment, personnage odieux, vous prétendez qu'on sera touché de votre sort et de celui de vos enfans; que des Athéniens, outragés publiquement par vous, s'intéresseront à vous! Dans toute votre vie, vous aurez montré plus d'orgueil que nul autre, plus de mépris pour tous les hommes, au point que ceux mêmes qui n'ont avec vous nul rapport, sont choqués en voyant votre audace, votre ton, votre air, vos gestes, votre cortége, votre faste, votre insolence; et, dans un jugement, vous exciteriez tout-à-coup la pitié! Vous auriez, sans doute, un talent rare, ou plutôt un ascendant extraordinaire, s'il vous arrivait, en si peu de tems, de réunir sur votre personne deux sentimens si opposés, l'indignation par votre arrogance, la compassion par vos artifices. La compassion ne vous est duc à aucun titre : la haine, l'indignation, la rigueur, voilà ce qui vous est dû.

Mais je reviens aux reproches dont il chargera l'assemblée du peuple qui l'a condamné. Quand il le fera, pensez, Athéniens, qu'au retour d'une expédition, il a attaqué, à la tribune, devant le peuple, quand ils se furent transportés à Olynthe, les cavaliers qui avaient servi avec lui; et qu'à présent, lui qui est resté, il attaquera le peuple devant ceux qui se sont mis en campagne. Conviendrez-vous donc être tels que vous représente

Midias, soit que vous restiez dans vos murs, soit que vous en sortiez? dites, au contraire, qu'il est, lui, par-tout et toujours, un homme exécrable et ennemi des dieux. Oui, sans doute, il l'est, et l'on ne saurait penser autrement de celui que ne peuvent souffrir ni les soldats, ni les chefs, ses collègues, ni ses amis. Pour moi, j'en atteste Jupiter, Apollon et Minerve, je le dirai, quoi qu'il en arrive [39]; lorsque cet audacieux débitait, de tous côtés, qu'on avait arrangé l'affaire, quelques-uns de ses meilleurs amis me paraissaient mécontens. Et, certes, je leur pardonne: Midias est d'un orgueil insupportable; il est seul riche, seul en état de parler; tous les autres ne sont, pour lui, que des hommes vils, ne sont pas des hommes.

Mais, puisqu'il est, par sa nature, si arrogant et si fier, que ne fera-t-il pas, s'il est absous? Jugez-en par sa conduite après la sentence prononcée par le peuple. Quel est l'homme qui, condamné pour avoir violé la sainteté d'une fête, ne fût-il chargé d'aucun autre grief, ne s'enfermât dans sa maison, ne se contînt du moins jusqu'au jugement définitif? Non, il n'est personne qui n'usât de cette retenue. Midias, au contraire, depuis le jour où il a été condamné, parle, crie, invective. Procèdet-on à l'élection d'un magistrat? Midias d'Anagy-ruse est à la tête des compétiteurs. C'est l'ami de Plutarque, il est instruit de ses secrets; la ville entière n'est pas un champ assez vaste pour sa pé-

ύμεις, αν τε μένητε, αν τε έξιητε, όμολογήσετε είναι τοιούτοι, οίους Μειδίας ύμας αποφαίνει, η, τούναν Ιίον, τούτον αξί και πανταχού Θεοίς έχθρον και βθελυρόν; Έγω μεν οίμαι τοῦτον τοιοῦτον όν γαρ ούχ ίσσεῖς, ου συνάρχοντες, ου φίλοι δύνανται φέρειν, τι τοῦτον αν είσοι τις; Έμοι μέν, νη τον Δία, ή τον Απόλλω, nal The 'Adnoav (eighoetai yaz, eit dueivov, eite μή), όθ' ούτος, ώς ἀπηλλαγμαι, περιϊών έλογοποίει, ένδηλοί τινες ήσαν άχθομενοι τῶν σάνυ τούτω λαλούνων ήθεως. Καί, νη Δία, αύδοῖς πολλή συγγνώμη. Ού γάρ έστι φορητός άνθρωσος άλλα και πλουτεί μόνος, και λέγειν δύναται μόνος, και σάντες είσι τούτω καθάρματα, καί στωχοί, και ούδε άνθρωποι. Τον οὖν έωὶ ταύτης της ύσερηφανίας όντα, νῦν ἀν αποφύγη, τι σοιήσειν οίεσθε; Έξ ότου δε τοῦτ' αν είδείητε, έγω φράσω εί τοις μετά την καταχειροτονίαν τεχμηρίοις θεωρήσετε. Τίς γάρ έστιν, όστις. καταχειροτονηθέν αύτου, και ταυτα άσεβείν περ! την έορτην, εί τὸ μηθείς άλλος έσσην κίνουνος, μηθέ άγων, ούκ αν έτω αύτῷ τουτῷ κατέου, καὶ μέτριον ταςέσχεν έαυτον, τον γε δη μέχρι της κρίσεως χρόνον, εί ἡ μη πάνλα; οὐδείς ὅσλις οὐκ ἀν ἀλλ' οὐ Μειδίας, άλλ' άπο ταυτης της ήμερας λέγει, λοιδορείται, βοά. Χειροτονείται τίς; Μειδίας 'Αναγυράσιος. Προ-CeChntai Πλουτάρχου, προξενεί, τα απορρητα οίθεν· ή σολις αὐτον οὐ χωρεῖ καὶ ταῦτα σάντα σοιεῖ, δηλονότι οὐδὲν ἀλλο ἐνδεικνύμενος, ἢ, ὅτι Ἐγω οὐδὲν σεσονθα ὑσο τῆς καταχειροτονίας, οὐ δεδοικα, οὐδὲ φοβοῦμαι τον μελλοντα ἀγῶνα. Ὁς ςῦν, ω ἀνθρες Αθηναῖοι, το μεν ὑμᾶς δεδιεναι δοκεῖν, αἰσχρον ήγεῖται, το δὲ μηδὲν φρονδίζειν ὑμῶν, νεανικόν, τοῦδον οὐκ ἀσολωλέναι δεκάκις προσήκει; ἐγω μεν ἡγοῦμαι. Οὐδὲ γὰρ ἔξειν ὑμᾶς ὅ, τι χρησεσθε αὐτῶ, νομίζει. Πλούσιος, θρασύς, μέγα φρονῶν, μέγα φθεγγόμενος, βίαιος, ἀναιδής, σοῦ ληφθήσεται, νῦν ἀν διακρούσηται;

Αλλ΄ ἔγωγε, εἰ μηθενος ἔνεκα τῶν ἄλλων, τῶν γε δημηγοριῶν, ὧν έκαστοτε δημηγορεῖ, και ἐν τοῖς καιροῖς, τὴν μεγίστην ἀν αὐτον δικαίως οἰομαι δίκην δοῦναι ἀστο γαρ δήσου τοῦθ, ὅτι, ἀν μέν τι τῶν δεόντων ἀσαγγελθή τῆ σολει, και τοιοῦτον, οῖον εὐφρᾶναι σάντας, οὐδαμοῦ σώσοτε Μειδίας τῶν συνηδομένων, οὐδὲ τῶν συγχαιρόντων ἐξητάσθη τῷ δήμω ἀν δὲ τι φλαῦρον, ὁ μηδεὶς ἀν βουλοιτο τῶν ἀλλων, πρῶτος ἀνέστηκεν εὐθέως, καὶ δημηγορεῖ, ἐπεμβαίνων τῷ καιρῷ, καὶ τῆς σιωπῆς ἀπολαύων, ἡν, ἐσὶ τῷ σερὶ τῶν συμβεβηκότων ἄχθεσθαι, σοιεῖσθε ὑμεῖς Τοιοῦτοι γαρ ἐστὲ, ὡ ἀνδρες Αθηναῖοι οὐ γαρ ἐξέρχεσθε, οὐ γαρ οἴεσθε δεῖν χρήματα εἰσφέρειν εἶτα βαυμάζετ, εἰ κακῶς ὑμῖν τὰ σράγματ ἔχει; ἐμε

tulance. Son unique dessein, en agissant de la sorte, est de faire montre d'audace; il semble dire au peuple: «Je me ris de la première condamnation, » je ne crains rien, je n'appréhende pas le jugement » qu'on va rendre ». Mais, Athéniens, un homme rougirait de paraître vous redouter, un homme qui fait gloire de vous braver, ne mérite-t-il pas de périr mille fois? Il pense que vous ne saurez quel parti prendre sur son compte. Riche, audacieux, vain, superbe, violent et emporté, quand le saisirez-vous, s'il vous échappe aujourd'hui?

C'est sur-tout, selon moi, à cause des discours insolens dont il vous fatigue, et des circonstances où il s'élève contre vous, que vous devez le punir avec la dernière rigueur. Vous n'ignorez pas, sans doute, que, si on nous annonce un événement favorable, de nature à réjouir tous les citoyens, Midias n'est jamais du nombre de ceux qui félicitent le peuple, qui prennent part à sa joie. Mais, s'il arrive un événement contraire, qui afflige tout le monde, il se présente avant tous pour vous haranguer; et, insultant au malheur des conjonctures, profitant du silence où la tristesse vous réduit, «Aussi, Athéniens,» dit-il, «vous êtes si mal » disposés; vous ne contribuez pas, vous ne vous » mettez pas en campagne; et vous êtes étonnés que » vos affaires n'aillent pas mieux! Je contribuerai » pour vous, et vous vous partagerez ici mes de-» niers! J'équiperai des galères, et vous ne les

» monterez pas! » Voilà comme il vous outrage; voilà, comme dans l'occasion il dévoile, en tous lieux, l'aigreur et la malveillance qu'il conserve intérieurement contre le peuple. Vous, Athéniens, de votre côté, si, pour vous séduire et pour vous surprendre, il gémit sur son sort, il verse des larmes, il vous adresse des prières, dites-lui: « Aussi, Midias, vous êtes si mal disposé; vous » vous plaisez à insulter tout le monde, vous ne » voulez pas vous contenir, et vous êtes étonné

» voulez pas vous contenir, et vous êtes étonné
» qu'on ne vous épargne pas, étant aussi méchant

» que vous l'êtes! Nous vous souffrirons, et vous
» nous frapperez impunément! Nous vous ferons

» grâce, et vous persisterez dans vos violences! »

Les orateurs solliciteront pour lui, moins, assurément, pour le servir, que pour me nuire, à cause de la haine que me porte un ministre [40], qui veut être mon ennemi, quoi que je fasse; qui me force à être le sien, contre toute raison: tant la prospérité nous rend quelquefois insupportables. Car enfin, s'obstiner toujours à être mon ennemi malgré moi, quand je n'agis pas comme le sien, quoique offensé, me traverser dans des causes qui lui sont étrangères ( et il paraîtra encore dans celle-ci, pour m'enlever la protection que les lois accordent à tout citoyen); n'est-ce pas là s'arroger un pouvoir odieux, un pouvoir destructif de la liberté commune? Cependant, Athéniens, Eubulus était présent, assis sur le théâtre, lorsque le peuple

δε οίεσθ' ύμιν είσοισειν, ύμεις δε νεμεισθαι; έμε οἰεσθε τριπραρχήσειν, ύμεις δ' οὐκ έμβησεσθαι; Τοιαῦθ' ὑβρίζων, ἡ την ἀπὸ τῆς ψυχῆς πικρίαν ἡ κακόνοιαν, ἡν κατά τῶν Φολλῶν ὑμῶν έχων ἀφανῆ παρ' ἐαυτῷ Φεριέρχεται, φανεράν ἐΦὶ τοῦ καιροῦ καθιστάς. Δεῖ τοίνυν, ῷ ἀνορες Αθηναίοι, καὶ ὑμᾶς οὕτω νῦν, ὅταν οῦτος ἐξαφατῶν καὶ φενακίζων οδύρηται, καὶ κλαίη, καὶ δέπλαι, ταῦθ' ὑποβάλλειν αὐλῷ. Τοιοῦλος γάρ εῖ, Μειδία ὑβρισλης γάρ εῖ, καὶ οὐκ ἐθέλεις ἐχειν Φαρά σαυτῷ τὰ χεῖρε εἶτα θαυμάζεις, εἰ κακός κακῶς ἀΦολῆ; ἀλλὰ νομίζεις ἡμᾶς μέν ἀνέξεσθαί σου, αὐτὸς δε τυστήσειν; καὶ ἡμᾶς μέν ἀποψηφιεῖσθαί σου, σὸ δε οὐδε Φαυσεσθαι;

Καὶ βοηθησουσιν οι λέγοντες ύσερ αὐτοῦ, σύχ σύτω τοὐτω χαρίζεσθαι, μα τοὐς θεούς, βουλόμενοι, ως έσπρεαζειν έμοὶ δια την ιδίαν έχθραν, ήν οὖτος αὐτῷ σρὸς έμε, ἀν τ' έγω φῶ, ἀν τε μη φῶ, φησίν εἶναι, καὶ βιάζεται τοῦτο οὐκ ὀρθῶς. Αλλά κινδυνεύει τὸ λίαν εὐθυχεῖν, ένιοτε ἐπαχθεῖς ποιεῖν. Όπου γαρ έγω μεν οὐδε, σεσονθώς κακῶς, ἐχθρὸν εἶναί μοι τοῦτον ὁμολογῶ, οὖτος δε οὐδ' ἀφιέντα ἀφίησιν, ἀλλά καὶ ἐσὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγῶσιν ἀσαντᾶ, ὰ νῦν ἀναβήσεται, μηδε τῆς κοινῆς τῶν νόμων ἐπικουρίας ἀξιῶν ἐμοὶ μετεῖναι, σῶς οὐχ οὖτος ἐσαχθής ἐστιν ἤδη καὶ μείζων, ἡ καθ' ὅσον ἡμῶν ἐκάστω συμφέρει;

"Ετι τοίνυν σαρήν, ο άνθρες Αθηναίοι, και έκαθητο Εύβουλος έν τῷ Θεάτρω, ότε ο δημος κατεχειροτόνησε Μειδίου, και καλούμενος ονομαστί, αντιβολούντος τούτου και λισαρούντος, ώς ύμεις ίστε, ούκ ανέστη. Και μήν, εί μεν μηθέν ηθικηκότος ηγείτο την προβολήν γεγενησθαι, τοτ έδει τον γε φίλον δησου συνεισείν nai Bondnoai ei de, natayvous adine v tote, dia ταῦτ' ούχ ύπηκουσε, νῦν δ', ότι προσκέκρουκεν έμοι, διά ταυτα τουτον έξαιτησεται, ύμιν ούχι καλώς έχει χαρίσασθαι. Μή γαρ έστω μηθείς έν δημοκρατία τηλικούτος, ώστε, συνεισών, τον μεν ύβρισθαι, τον δέ μη δουναι δίκην, στοιήσαι. Αλλ', εί κακώς έμε βούλει σοιείν, Εύβουλε (ώς έγωγε, μα τους θεους, ούκ οίδα ανθ' ότου), δύνασαι μεν καί σολιτεύη, κατά τους νόμους δε, ήντινα βούλει, σαρ' έμου δίκην λάμβανε, ών δ' έγω παρά τους νομους ύβρίσθην, μή μ' αφαιρού την τιμωρίαν εί δ' άπορεις εκείνως με κακώς ποιησαι, είη αν κ τουτο σημείον της έμης έπιεικείας, εί, τους άλλους ραδίως κρίνων, έμε μπθεν έχεις έφ ότω τουτο σοιησεις.

Πέπυσμαι τοίνυν & Φιλιππίδην, & Μνησαρχίδην, καὶ Διότιμον τον Ευωνυμέα, καὶ τοιούτους τινὰς ωλουσίους, καὶ τριηράρχους, έξαιτήσεσθαι τοῦτον καὶ λιπαρήσειν, παρ' ύμῶν αὐτοῖς άξιοῦντας δοθηναι την χάριν ταυ ην περὶ ὧν οὐδὲν ἀν εἰποιμι πρός ύμῶς

condamna Midias; et quoique celui-ci l'appelât par son nom, qu'il le suppliât, comme vous le savez, qu'il le conjurât de parler en sa faveur, il ne se leva point. Mais, si Eubulus le croyait innocent, il devait alors secourir son ami, et le défendre. S'il l'a abandonné, parce qu'il le croyait coupable, et qu'aujourd'hui, parce qu'il est animé contre moi, il vous demande de lui faire grâce, convient-il de vous rendre à ses désirs? On ne doit pas tolérer, dans une démocratie, un citoyen dont le crédit empêche que l'auteur d'une insulte ne subisse la peine, et que celui qui en est l'objet, n'obtienne réparation. Si vous voulez me nuire, Eubulus (j'ignore pour quel motif; mais, étant un des chefs de la république, vous le pouvez), faites-moi punir d'après les lois, en me poursuivant comme vous le jugerez à propos, sans m'empêcher de venger une injure avec le secours des lois. Si vous craignez de me poursuivre par des voies juridiques, c'est une preuve de mon innocence, puisque vous, qui vous portez si aisément à accuser les autres. vous ne trouvez pas en moi matière à accusation.

J'apprends que Philippide, Mnésarchide et Diotime, et d'autres encore, assez riches pour équiper des galères, solliciteront auprès de vous pour Midias; qu'ils vous conjureront de l'absoudre à leur considération. Je ne dirai d'eux aucun mal; il faudrait que j'eusse perdu le sens; je vous dira; seulement les réflexions et la supposition que vous devez faire, quand ils vous supplieront pour l'accusé. Supposez donc ( aux dieux ne plaise que cela soit! et cela ne sera jamais ), supposez qu'ils sont les maîtres de la république, avec Midias et d'autres gens semblables, et qu'un simple citoyen leur ait manqué, non de la mânière dont m'a insulté Midias, mais d'une façon quelconque; si le coupable était traduit à un tribunal qu'ils composeraient eux-mêmes, pensez-vous qu'il obtint d'eux quelque indulgence ou quelque compassion? lui feraient-ils grâce? daigneraient-ils écouter les prières de quelqu'un du peuple? « Comment, diraient-ils aussitôt, » cet envieux plébéien, ce misé-» rable est insolent! il est hautain et fier, lui qui » devrait être trop heureux qu'on le laissât vivre? » Traitez-les donc comme ils vous traiteraient euxmêmes. Ne soyez pas frappés de leur crédit et de leurs richesses; considérez ce que vous êtes et ce que vous pouvez. Ils jouissent de biens considérables, dans la possession desquels personne ne les trouble; qu'ils vous laissent la jouissance de cette sùreté commune, que les lois vous donnent. On ne fera pas d'injustice à Midias; il ne sera pas à plaindre, si, le dépouillant de cette opulence qui le rend insolent, on le met au niveau des simples citoyens, qu'il insulte aujourd'hui, qu'il traite de misérables. Ses solliciteurs pourraient-ils vous faire cette demande? « Athéniens, ne vengez pas un ci-» toyen cruellement insulté, ne jugez pas suivant

Φλαῦρον έγω (κ) γαρ αν μαινοίμην), αλλ, ά θεωρείν ύμας, όταν ούτοι δεωνται, δεί και λογίζεσθαι, ταυτ' έρω. Ένθυμεῖσθε, ὧ άνδρες δικασθαί, εί γένοινθο (ὁ μη γενοιτο, ουδ' έσται) νῦν ούτοι κυριοι της σολιτείας μετά Μειδίου και τῶν όμοιων τουτω, και τις ύμῶν, των σολλών και δημοτικών ανθρώσων, άμαρτων είς τινα τούθων, μη τοιαύθ', δία Μειδίας έμε, άλλ' ότιούν άλλο, είς δικασθήριον είσιοι πεπληρωμένον έκ τουθων, τίνος συγγνώμης ή τίνος έλέου τυχεῖν αν οἴεσθε; ταχύ γ' αν χαρίσαιντο; ου γάρ η δεηθέντι τω των πολλών προσέχοιεν; αλλ' ούκ αν εύθέως είποιεν; Τον δέ βάσκανον! τον δε όλεθρον! τοῦτον δε ύβρίζειν; αναπνείν δε; ον, εί τις έᾳ (μν, άγασφν έθει; Μή τοίνον, ω ανδρες 'Αθηναίοι, τούδοις τοίς ούδω χρησαμένοις αν ύμιν άλλως σως έχεθε ύμεις, μηθέ τον πλούθου, μηθέ την δοξαν την τούτων θαυμάζετε, άλλ' ύμῶς αὐτούς. Πολλά τούθοις άγαθά έσθιν, ά τούθους ούδεις κωλύει κεκτησθαι. Μή τοίνον μηδ' ούθοι την άθειαν, ήν κοινην ήμιν ουσίαν οι νόμοι παρέχουσι, κωλυόν Ιων κεκλησθαι. Ουθέν δεινόν, ουθ' έλεεινον Μειθίας πείσεται, αν ίσα μέν κτησεται τοις πολλοίς ύμων, ούς νύν ύβρίζει και πτωχούς αποκαλεί, ά δε νύν περιϊόντ' αύτον ύβρίζειν έπαιρει, περιαιρεθή. Ουδ' ούτοι δηπου ταυθ' ύμων είσι Λικαιοι δείσθαι. Μή κατά τους νόμους Sinaonle, & avopes Sinaolal un Bondhoere to meπονθόλι δεινά μη εύορκείλε ήμιν δόλε την χάριν ταύλην. Ταῦτα γάρ, ἀν τι δεωνται περί τουτου, δεήσονται, καν μη ταῦτα λέγωσι τα ρημαία. 'Αλλ', είπερ είσι Φίλοι, κ) δεινόν, εί μη πλουθήσει Μειδίας, ήγουνθαι, είσι μεν είς τα μαλιστα αυτοί πλουσιοι (κ) καλώς ποιούσι), χρήματα δ' αύτῷ παρ' ἐαυτῶν δόντων, ίν' ύμεις μεν, εφ' οίς είσεληλύθατε όμωμοχότες, δικαίως ψηφίσησθε, ούτοι δέ παρ' αὐλῶν τὰς χαριλας, μή μετά της ύμετερας αίσχύνης, σοιώνται. Εί δ' ούτοι χρηματα έχοντες μη προοιντ' αν, σως ύμιν καλόν τον όρκου προεσθαι; Πλούσιοι πολλοί συνεσίηκότες, ω άνορες Αθηναΐοι, το δοκείν τινές είναι δι' εύσορίαν σροσειληφότες, ύμων σαρίασι δεησόμενοι. Τούτων μηθενί με, ω άνορες 'Αθηναίοι, πρόησθε, άλλ', ώσσερ έκαστος τούτων ύσερ των ίδιων συμφερόντων, και ύσερ τούτου, σπουδάσεται, ούτως ύμεις ύπερ ύμῶν αὐτῶν, καὶ τῶν νόμων, καὶ ἐμοῦ, τοῦ ἐφ' ὑμᾶς καταπεφευγότος, στουδάσατε, και τηρήσατε την γνωμην ταυτην, εφ ης νων έστε.

Καὶ γάρ, εἰ μὲν, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, τοθ, ὅτ' ην ή προδολη, τὰ σεσραγμένα ὁ δημος ἀκούσας ἀπεχειροτόνησε Μειδίου, οὐκ ὰν ὁμοίως ην δεινόν καὶ γάρ μη γεγενησθαί, καὶ μη περὶ την έορτην ἀδικήματα

» les lois, ni d'après votre serment; accordez-nous » cette grâce. » C'est toutefois, sans se servir des mêmes termes, ce qu'ils vous demanderont, en sollicitant pour l'accusé. Mais, s'ils sont vraiment ses amis, s'ils trouvent si affreux qu'il ne soit pas riche, ils ont de grandes richesses, que nous ne leur envions point; qu'ils les partagent avec lui. Par-là, vous qui vous êtes liés par un serment, avant de monter au tribunal, vous prononcerez suivant la justice; pour eux, ils aideront leur ami de leur fortune, sans que votre honneur soit lésé. Que, s'ils ne veulent pas renoncer à une partie de leur opulence, vous convient-il de renoncer à votre serment? Une foule de riches, à qui leurs biens ont acquis de la considération, se sont ligués contre moi; ils s'avancent de concert pour vous solliciter: ne m'abandonnez à aucun d'eux, je vous supplie; mais, s'ils s'intéressent chacun à Midias et à leur propre avantage, vous aussi, prenez intérêt à vousmêmes, aux lois, à un citoyen outragé, qui a eu recours à vous; persévérez dans les sentimens que vous avez manifestés avec tant d'éclat.

En effet, si, lorsque Midias fut dénoncé au peuple, le peuple, instruit de ce qui s'était passé, l'eût renvoyé absous, ce serait quelque chose de moins dur, de plus tolérable. On pensera, me serais-je dit, qu'il n'y a pas eu d'insulte réelle, que la sainteté de la fête n'a pas été violée; enfin, j'aurais eu mille motifs de consolation, mais non pas

aujourd'hui. Rappelez-vous, je vous en conjure, que vous avez témoigné l'indignation la plus vive dans le moment même du délit; que, quoique Néoptolème, Mnésarchide, Philippide, et quelques autres de nos riches orgueilleux, nous sollicitassent vous et moi en faveur du coupable, vous m'avez crié de n'entendre à aucun accommodement avec lui; rappelez-vous que, dans la crainte que j'eusse reçu de l'argent du banquier Blépéus, vous vous livrâtes à un tel emportement, que, pour me dérober aux mouvemens tumultueux du peuple et aux poursuites importunes du banquier, je laissai ma robe et mon manteau, je restai presque nu; rappelez-vous encore que, vous présentant de nouveau, vous m'avez effrayé de ces menaces: «Poursuivez au moins Midias, n'allez pas vous accommoder avec ce méchant homme; nous observerons toutes vos démarches»: rappelez-vous toutes ces circonstances, ô Athéniens; et, après que le peuple, assemblé dans le temple de Bacchus, a statué, par ses suffrages, sur l'insulte qui m'a été faite; après que, de mon côté, j'ai persisté fidèlement dans ma poursuite, pensez combien il serait triste pour moi qu'on vous vît prononcer en faveur de Midias. Non, vous ne le ferez pas; ce jugement me serait un assront trop cruel. Mérite-t-il d'éprouver, de votre part, un traitement semblable, l'accusateur d'un homme qui, par caractère et par système, est violent et insolent; d'un homme qui

ταῦτ' εἶναι, και πολλά αν εἶχε τις αὐτον παραμυθησασθαι νύν δε τούτο και πάντων άν μοι θεινότατον συμβαίη, εί παρ αύλα μεν ταδικήμαλα ούλως οργίλως καί πικρώς και χαλεπώς άπανθες έχονθες έφαίνεσθε, ώστε Νεοστολέμου, και Μνησαρχίδου, και Φιλιππίδου, και τινών των σφοδρα τούτων σελουσίων, δερμένων και έμου και ύμων, έβοαλε μη άφειναι, και, προσελθόντος μοι Βλεπαίου, του τραπεζίλου, τηλικοῦτ' ἀνεκράγετε, ώς, τοῦτ' ἐκεῖνο, χρήματά μου ληψομένου, ώστε με, δ άνδρες 'Αθηναίοι, φοζηθέντα τον υμέτερον Βορυζον, Βοιμάτιον προέσθαι, κ) μικρού γυμνόν έν τῶ γιτωνίσκω γενέσθαι, Φεύγοντα έκεῖνον έλκοντα με και μετα ταῦτα απαντῶντες "Ο σως έπέξει τῷ μιαρῷ, καί, μη διαλύση. Θεασονταί σε τί σοιησεις 'A βηναίοι' τοιαύτα, λεγοντες' έσειδη δε κεχειροδονηδαι μεν ύβρις το πράγμα είναι, έν ίερο δ' οί ταῦτα κρίνοντες καθεζόμενοι διέγνωσαν, διέμεινα Λέ κάγω, και ου προύδωκα ούθ' ύμᾶς, ούτ' έμαυτον, τηνικαῦτ' ἀποψηφιεῖσθε ύμεῖς μηδαμώς. Πάντα γάρ τα αισχιστα ένεστιν έν τῷ πραγματι, είμι δ' οὐ τούτων ύμιν άξιος. Πῶς γάρ, ὧ άνδρες 'Αθηναίοι, πρίνων ανθρωσον, και δοκούντα και όντα βίαιον και ύβριστην, ήμαρτηκότα άσελγως έν σανηγύρει, μάςτυρας της ύβρεως της αύτου σεσοιημένον ου μόνον ύμας, άλλα και τους έσιδημούντας άσαντας των Έλληνων;

"Ηχουσεν ο δημος τα πεπραγμένα τουτώ. Τί οὖν; ύμιν καταγειροτονήσας παρεθώκεν. Ού τοίνυν οίον τε αφανή την γνωσιν ύμων γενέσθαι, ούδε λαθείν, ούδ' ανεξέ Ιασίον είναι, τι ποθ', ως ύμας του πραγμαίος έλθοντος, έγνωτε. Αλλ', έαν μεν κολάσητε, δοξετε σώφρονες είναι, και καλοί, κὶ άγαθοί, και μισοπόνηροι, αν δ' άφητε, άλλου τινός ήττασθαι. Ού γαρ έχ σολιτικής airias, ουδ' ώσσερ 'Αριστοφών, αποδούς τους σλεφάνους, έλυσε την προδολήν, άλλ' έξ ύβρεως, καί έκ του μηθέν, ών σεσοίηκεν, αναλύσαι δύνασθαι, κρίνελαι. Πόλερον οῦν, τούλου γενομένου κρείλλον ทึง αθθις, ที่ ขบงใ κολάσαι; έγω μέν οίομαι νον. Κοινή γάρ ή κρίσις, και τάθικήματα σάντ', ἐφ' οίς κρίνεται, κοινά. Έτι δε ούκ έμε έτυστεν, ω άνδρες Αθηναίοι, μόνον ούτος, ούδε ύβριζε τη διανοία τότε, ποιῶν α ἐποίει, άλλ' άπαν λας, όσουσπερ αν οίνλαί τις ήττον έμου δύνασθαι δίκην ύπερ αύτων λαβείν. Ei de μη πανίες επαίεσθε, μηθε πανίες επηρεαζεσθε χορηγούν ες, ίσε θήσου τουθ', ότι ούθε έχορηγείθ' άμα σαντες, ουθέ δυναιτ' αν ουθέποθ' ύμας άμα σάντας μια χειρί ούθεις προπηλακίσαι. Αλλ', όταν είς, ό σαθών, μη λάβη δίκην, τόθ' έκαστον αύτον

s'est porté aux plus grands excès dans une assemblée solennelle, en présence et sous les yeux, nonseulement des Athéniens, mais des autres Grecs qui assistaient au spectacle?

Le peuple a été instruit de ses violences, et qu'a-t-il fait? il l'a condamné, et vous l'a livré. Il ne vous est donc pas possible de tenir votre décision secrète, d'empêcher qu'elle ne soit éclairée, qu'on n'examine ce que vous aurez prononcé dans une affaire portée à votre tribunal. Si vous punissez le coupable, on vous regardera comme des hommes sages, courageux et fermes, ennemis des méchans: si vous le renvoyez absous, on dira que vous avez cédé à quelque motif particulier. Portée devant le peuple, l'affaire de Midias n'a pas été civilisée comme celle d'Aristophon, qui a arrêté toute poursuite, en se hâtant de remettre des couronnes au temple de Minerve [41]: il est accusé d'avoir insulté un citoyen, de s'être porté à des excès qu'il lui est impossible de réparer lui-même. Le crime étant avéré, est-ce dans un autre tems ou à présent qu'on doit punir le coupable? C'est à présent, je pense, puisque l'accusation et les délits intéressent tous les citoyens. Non, en me traitant comme il a fait, ce n'est pas moi seulement qu'il avait intention de frapper et d'outrager, mais tous ceux qui peuvent avoir moins de crédit que moi pour le faire punir. Si vous ne fûtes pas offensés tous et maltraités dans la fonction de chorége, c'est, sans doute, que vous ne pouvez tous exercer en même tems cette fonction, et que d'ailleurs la main d'un seul homme ne pourrait vous frapper tous à la fois. Lorsqu'un citoyen insulté n'obtient pas réparation, chacun doit s'attendre à être l'objet de la première insulte. Il ne faut donc pas être indifférent sur de pareils délits, ni attendre que la violence arrive jusqu'à soi, mais la prévenir du plus loin qu'il est possible. Midias me hait; un autre peut haïr chacun de ceux qui m'écoutent : souffrirezvous donc que votre ennemi, quel qu'il puisse être, ait le pouvoir de vous traiter aussi outrageusement que m'a traité Midias? je ne le pense pas. Et moi, ò Athéniens, serais-je abandonné à la merci d'un homme?

Faites cette réflexion: tout-à-l'heure, dès que la séance sera levée, chacun de vous s'en retournera dans sa maison, l'un plus tôt, l'autre plus tard, avec la plus grande sécurité, sans regarder autour de soi, soit qu'il rencontre un ami ou un ennemi, un citoyen du commun ou un citoyen puissant, un homme fort ou un homme faible; en un mot, sans éprouver la moindre inquiétude. Pourquoi? c'est que, rempli d'assurance, et plein de la confiance qu'inspire une sage police, il est intimement persuadé qu'il ne sera attaqué, insulté, frappé par personne. Et vous ne m'accorderez pas, avant de quitter le tribunal, la sûreté qui vous accompagnera en retournant chez vous! Après les outrages

χρη σροσδοκάν τον σρώτον μετά ταῦτ' ἀδικησόμενον γενήσεσθαι, και μη παροράν τὰ τοιαῦτα, μηο' ἐφ ἑαυτόν ἐλθεῖν σεριμένειν, ἀλλ' ὡς ἐκ σλείστου φυλάττεσθαι. Μισεῖ Μειδίας ἴσως ἐμὲ, ὑμῶν δὲ γε ἕκαστον ἀλλος τις. Ἡρ' οῦν συγχωρήσαιτ' ἀν τοῦτον, ὅστις ἐστὶν ἕκαστος ὁ μισῶν, κυριον γενέσθαι τοῦ ταῦθ', ἀσερ οῦτος ἐμὲ, ὑμῶν ἕκαστον σοιῆσαι; ἐγῶμὲν οὐκ οἴομαι. Μη τοίνυν μηο' ἐμὲ, ῷ ἀνορες ᾿Αθηναῖοι, πρόεσθε τούτῳ.

Όρᾶτε δε αὐτίκα δη μάλα, ἐπειδαν ἀναστῆ το δικαστηριον, εἶς ἐκαστος ὑμῶν, ὁ μὲν βᾶττον Ἰσως, ὁ δὲ σχολαίθερον, οἴκαδ ἀπεισιν, οὐδεν γε φρονθίζων, οὐδε μεθασθρεφόμενος, οὐδε φοβούμενος, οὐτ εἰ φίλος, οὖτ εἰ μη φίλος αὐτῷ συντεύξεταὶ τις, οὐδε γε εἰ μέγας η μικρὸς, οὐδ εἰ ἰσχυρὸς η ἀσβενης, οὐδε τῶν τοιούτων οὐδεν τὶ δησοτε; ὅτι τῆ ψυχῆ τοῦτ οἶδε, κὰ βαρρεῖ, ὰ σεσίστευκε τῆ πολιτεία, μηθένα αὐτὸν ἔλξειν, μηδ ὑβριεῖν, μηδε τυπθήσειν. Εἶτ, ἐφ ῆ ἀδεία αὐτοὶ σορεύεσθε, ταύτην οὐ βεβαιώσαντες ἐμοὶ βαθίεισθε; καὶ τίνι χρη με λογισμῷ σεριεῖναι, ταῦτα παθόνθα, καὶ ζῆν, εἰ περιόψεσθε με νῦν ὑμεῖς; Θάρρει, νη Δία, φησειε τις ἀν· οὐ γάρ ἔτ' οὐδεν ὑβρισοθηση. Ἐὰν δὲ, τότ ὁργιεῖσθε, νῦν ἀφενθες; Μηδαμῶς,

ῶ ἀνορες Αθηναῖοι, μη προσώτε μητ έμε, μηθ ύμας αύτους, μητε τους νόμους. Και γαρ αυτό τουτο εί Βέλοιτε σκοσείν και ζητείν, ότω σοτ' είσιν ύμων οί αεί δικάζοντες ίσχυροί και κύριοι τῶν ἐν τῆ πόλει πάνθων, άν τε διακοσίους, άν τε χιλίους, άν 3' όποσουσοῦν ή σολις καθίση, οὖτε τῷ μεθ' όσλων εἶναι συντεταγμένοι μόνοι των άλλων σολιτών εύροιτ αν. ούτε τῷ τὰ σώματ' άριστα έχειν ὰ μάλισ α ἰσχυειν τους δικάζοντας, ούτε τῷ τὴν ήλικίαν εἶναι νεωτατοι, ού θε τῶν τοιού θων ού δενί, ἀλλά τῷ τους νόμους ἰσχύειν. Ή δε τῶν νομων ἰσχυς τις έστιν; Αρ' ἐαν τις ύμῶν αδικουμένος ανακράγη, σροσθραμούνται και σαρέσονται βοηθούντες; ού γραμματα γάρ γεγραμμένα έστι, και ουχί δυναιντ' αν τοῦτο σοιήσαι. Τις οῦν αυτών ή δυναμίς έστιν; ύμεις έαν βεβαιώτε αυτους, καὶ σαρέχητε κυρίους ἀεὶ τῷ δεομένω. Οὐκοῦν οί νόμοι τε ύμιν είσιν ίσχυροί, και ύμεις τοις νόμοις. Δεί τοίνυν τούτοις βοηθεῖν όμοίως, ώσωερ αν αύτῷ τις αδικουμένω, και τα των νομων αδικήμαλα κοινά νομίζειν, εφ' ότου σερ αν λαμβανηται, και μητε λειτουργίας, μήθε έλεον, μήθε ανορα μηθένα, μήθε τέχνην

que j'ai essuyés, dans quel espoir pourrai-je survivre, si vous me laissez à présent sans vengeance? Ne craignez rien, me dira-t-on, vous ne serez plus outragé. Mais, si je le suis, punirez-vous alors le coupable, si vous l'épargnez à présent? Au nom des dieux, ne trahissez pas ma cause, qui est la vôtre et celle des lois. Car enfin, si vous voulez examiner ce qui assure aux juges des tribunaux, en quelque nombre qu'ils soient, l'autorité imposante qui les rend arbitres absolus de tous les habitans de cette ville, vous verrez que ce n'est ni la terreur des armes, ni la force du corps, ni la vigueur de l'âge, en un mot, rien autre chose que le pouvoir des lois. Et le pouvoir des lois, d'où procède-t-il? Entendent-elles les cris d'un citoyen attaqué? accourent - elles à son secours? non. Elles ne sont par elles-mêmes que des écritures mortes, dépourvues de toute faculté d'agir. Qu'estce donc qui fait leur pouvoir? c'est votre fidélité à les maintenir par l'exécution, et à les représenter dans toute leur force autant de fois qu'on les implore. Vous n'avez donc d'autorité que par les lois, comme les lois n'ont de pouvoir que par vous. Chacun des juges doit donc secourir les lois attaquées, comme on le secourrait, s'il l'était lui-même. Les délits commis contre elles, quel que soit le coupable, doivent être, à ses yeux, des délits qui intéressent la sûreté commune; et il est de sa religion d'empêcher que nulle charge publique,

nulle pitié, nul crédit, nul artifice, que rien, en un mot, ne donne droit à personne de les violer impunément.

Ceux d'entre vous qui étaient au spectacle, ont accueilli Midias par des clameurs, quand il est entré sur le théâtre, lui ont prodigué toutes les marques d'indignation. Vous donc qui, avant qu'on eût convaincu l'auteur de l'offense, étiez animés contre lui, exhortiez l'offensé à le poursuivre, qui applaudissiez quand je le dénonçais au peuple; maintenant qu'il est convaincu, qu'il a été condamné par le peuple assemblé dans le temple de Bacchus, que ses autres violences sont dévoilées, que vous êtes nommés juges, que tout dépend de vos suffrages; balancerez-vous à venger mes injures, à satisfaire le peuple, à rendre les autres plus modérés, et à établir pour la suite votre sûreté propre, en faisant de Midias un exemple qui effraye à jamais les hommes outrageux?

Touchés de toutes les raisons que j'ai alléguées, pénétrés de respect pour le dieu dont Midias est convaineu d'avoir violé la fête, infligez-lui la peine qu'il mérite, par une sentence telle que la demandent de vous les lois, la justice et la religion.

μηθεμίαν εύρῆσθαι, μήτ' άλλο μηθέν, δι' ότου σαραβάς τις τούς νόμους ου δώσει δίκην.

Ύμῶν οἱ Θεώμενοι τοῖς Διονυσίοις εἰσιοντα εἰς τὸ Θέατρον τοῦτον ἐσυρίττετε, καὶ ἐκλώζετε ώστε, α μίσους ἐσὶὶ σημεῖα, ταῦτ ἐποιεῖτε, οὐδὲν ἀκηκοόλες πω περὶ αὐλοῦ σαρ ἐμοῦ εἶλα, πρὶν μὲν ἐλεγχθηναι τὸ σρᾶγμα, ώργίζεσθε, προϋκαλεῖσθε ἐπὶ τιμωρίαν τὸν σαθόντα, ἐκροτεῖθ ὁτε προϋβαλόμην αὐτὸν ἐν τῷ δημω, ἐσειδη δ ἐξεληλεγκλαι, κὰ προκατέγνωκεν ὁ δημος τοὐτου εἰς ἱερὸν καθεζόμενος, καὶ τάλλα σροσεξήλασλαι τὰ πεπραγμένα τῷ μιαρῷ τοὐτω, κὰ δικάσοντες εἰληχατε, καὶ σάντ ἐστὶν ἐν ὑμῖν μιᾳ ψηφω διασράξασθαι, νῦν ὀκνήσετε ἐμοὶ βοηθησαι, τῷ δημω χαρίσασθαι, τοῦς ἄλλους σωφρονίσαι, μελά πολλης αὐτοὶ τὸ λοιπὸν ἀσφαλείας διάγειν, παραθειγμα σοιήσαντες τοῦτον τοῖς άλλοις;

Παντων οὖν ένεκα τῶν εἰρημένων, καὶ μάλιστα τοῦ θεοῦ χάριν, περὶ οὖ τὴν ἐορὶὴν ἀσεζῶν οὖτος ἤλωκε, τὴν ὀσίαν καὶ Λικαίαν θέμενοι ὑῆφον, τιμωρήσασθε τοῦτον.

#### NOTES

# DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE

#### CONTRE MIDIAS.

- [1] Ces fêtes de la lune et du soleil s'appelaient thargéties.
- [2] Le passage de la déposition de l'orfèvre à la phrase suivante, me paraît un peu brusque, et je serais assez porté à croire qu'il manque ici une phrase ou deux. L'orateur devait au moins avertir ses juges qu'il était inutile de leur prouver des faits qui s'étaient passés à la vue de tout le monde, dont ils étaient parfaitement instruits, et que l'accusé luimême ne pouvait nier. Il devait leur rappeler, en peu de mots, les persécutions et les insultes qu'il avait essuyées de la part de Midias, avant de paraître sur le théâtre, et lorsqu'il y avait paru.
- [5] On a insulté.... Le grec : on a insulté votre couronne commune. Lorsque les thesmothètes s'assemblaient pour juger de quelque affaire, ils portaient sur la tête une couronne, qui était comme la marque de la dignité de leur place.
- [4] Érechthée, sixième roi d'Athènes; Pandion, cinquième roi de la même ville; ils avaient donné leurs noms aux tribus Érechthéide et Pandionide.
- [5] Ici le raisonnement de Démosthène est captieux. Il y avait deux lois; l'une qui autorisait à citer devant le juge, avant qu'il parût sur le théâtre, ou après qu'il y avait paru, un étranger qui se mettait parmi les personnages du chœur: le juge examinait s'il était vraiment étranger; et, après un examen suffisant, il le condamnait à une amende: l'autre qui défendait de le citer lorsqu'il était sur le théâtre, en exercice, une couronne sur la tête. Démosthène, pour fortifier son raisonnement par une antithèse, mêle les deux lois au lieu de les distinguer. Celui, dit-il, qui aura cité devant le juge un personnage de chœur, quoique autorisé par la loi, subira une peine. S'il est autorisé par la loi, il ne subira pas de peine: s'il subit une peine, c'est qu'il n'était pas autorisé par la loi.
- [6] La loi, pour les citoyens diffamés, était différente de celle pour les étrangers. On pouvait citer ceux-ci devant le juge avant qu'ils parus-

sent sur le théâtre, ou après qu'ils y avaient paru, mais non pas les autres : il fallait les expulser soi-même du théâtre.

- [7] C'est, sans doute, le même l'hilostrate dont il est parlé dans le discours contre Nééra. Voici la réflexion d'Ulpien sur cet endroit. Chabrias, dit-il, avait persuadé aux Athéniens de secourir les Thébains qui étaient en péril: ceux-ci, peu reconnaissans, leur enlevèrent Orope, ville voisine de Thèbes. Le général fut soupçonné d'avoir favorisé leur usurpation, et en conséquence accusé comme traître.
- [8] Quintilien (vi. 1. 17), Longin, et d'autres rhéteurs encore, ont loué à l'envi cet endroit de la harangue, et en ont expliqué les beautés. Je les ai senties ces beautés, je m'en suis pénétré, et j'ai tâché de les faire sentir dans ma traduction. Voyez Longin, Traité du sublime, chap. 17, où il parle du mélange des figures.—[11 n'est pas trop sûr que le Traité du Sublime soit de Longin: Voyez la Biographie Universelle, au mot Longin, et M. Wolfdans ses Anatehten, T. 2. Addit. de l'Edit.]
- [9] Nous avons encore les plaidoyers que Démosthène composa contre ses tuteurs, dont le principal et celui qui avait le plus malversé était un nommé Aphobus. Plus bas, c'était Thrasyloque..... Il est parlé de Thrasyloque et de l'échange, dans le second discours contre Aphobus.
- [10] Voyez, pour tout cet endroit, l'article des arbitres, dans le traité sur les lois et la jurisdiction d'Athènes, que nous avons mis dans le premier volume.
- [11] On devait prêter serment, lorsqu'on revenait par opposition; Midias ne le prêtait pas, afin que Straton restât tranquille, et que par-là il pût le prendre en défaut, et l'attaquer sans qu'il se défendît.
- [12] Un arbitre, un homme qu'il avait choisi lui-même pour juger son dissérend avec Démosthène. A été entièrement dissamé. Il y avait des dissamations qui n'ôtaient qu'une partie des droits des citoyens, d'autres qui les ôtaient tous.
- [13] Il faut distinguer revenir par appel, appeler de la décision d'un tribunal à un autre tribunal, et revenir par opposition, c'est-à-dire, empêcher l'exécution d'une sentence obtenue par défaut. On ne pouvait appeler de la décision d'un arbitre qu'on avait choisi soi-même; mais on pouvait empêcher l'effet de la condamnation par défaut, en montrant, par de bonnes raisons, qu'on n'avait pu se présenter. Dix mines ou mille drachmes, c'était la même somme exprimée différemment, à peu près cinq cents livres de notre monnaie.
- [14] Uno obole. Le texte dit, οὐδὶ χαλκοῦτ. Le Chalcous était la huitième partie d'une obole. (Note de l'Édit.)

- [15] C'est sans doute un autre Euctémon que celui dont il est parlé dans les harangues contre Timocrate et contre Androtion.
- [16] Cette calomnie, comme nous voyons ensuite, avait été forgée par Midias dans l'intervalle de la condamnation du peuple au jugement actuel.
- [17] Faire des réstexions à quelqu'un n'est pas plus exact qu'observer à quelqu'un, saire des observations à quelqu'un. Auger devait écrire, saire saire quelques réstexions, soumettre quelques réstexions.

  (Note de l'Editeur.)
- [18] Plutarque et sa perfidie sont suffisamment connus par les discours précédens. Voyez 7, 1, p. 540.
- [19] Jeux néméens, jeux célébrés en l'honneur de Jupiter, près de la foiêt Némée, dans le Péloponèse. Ces jeux furent établis ou renouvelés par Hercule, après qu'il eut tué le lion de la forêt Némée. Déesses redoutables, les furies qui avaient un autel dans le sénat de l'aréopage. Ainsi Démosthène, accusé de meurtre par Midias, avait été choisi par le sénat de l'aréopage, ce tribunal célèbre qui connaissait surtout du meurtre, pour sacrifier aux Furies, vengeresses des meurtres.
- [20] Auger a suivi la mauvaise leçon ຂອງຄ. H. Etienne avait restitué déjà, d'après les manuscrits, ຂົງຄາ ແລະ ຂອງຄວາມຮຸດ, excellente leçon que Reiske avait presque trouvée par conjecture, et que M. Spalding a reçue dans son édition. ( Note de l'Editeur.)
- [21] Argoura, ville d'Eubéc, dans le territoire de Chalcide, auprès de laquelle les Athéniens firent une expédition.
- [22] Porté sur une mule; ce qui était une mollesse pour un homme et pour un guerrier: il n'y avait que les femmes qui se servissent de cette monture.—Inconnus dans nos camps: en gree, sur lesquels les collecteurs levaient un impôt. il y avait certains objets, surtout ceux de luxe, sur lesquels on levait un impôt. Cet impôt était à peu près la cinquantième partie du prix de la chose. Les collecteurs étaient nommés en conséquence, πεῦπκος εκόγου, quinquagesimæ collectores.
- [25] Ce n'est pas assurément le même Polyeucte dont l'orateur parle dans la neuvième Philippique, comme d'un excellent citoyen. On verra plus loin un discours contre Timocrate.—(Et pourquoi ne serait-ce pas le même Polyeucte? Est-ce que dans les grandes affaires, est-ce que dans le gouvernement, les mêmes hommes sont toujours amis, sont long-tems amis? Addition de l'Editeur.)
- [24] Alcibiade est connu dans l'histoire comme un des hommes les plus singuliers qu'ait produits la Grèce; il joignait toutes sortes de vices à d'excellentes qualités, plus brillantes néanmoins que solides: égale-

ment funeste et utile à sa patrie, il lui rendit les services les plus importans, et lui causa les plus grands maux. — Du côté de sa mère. . . . Le savant Paulmier prétend, d'après Plutarque, et surtout d'après Andocide, que Démosthène s'est trompé, ou a affecté de se tromper, en disant qu'Alcibiade était de la famille d'Hipponique du côté de sa mère. Il avait épousé Hipparète, fille d'Hipponique, sœur de Callias. C'était donc son fils, et non pas lui, qui était de la famille d'Hipponique par sa mère. — L'histoire ne spécifie pas dans quelles circonstances il combattit pour Athènes avant son bannissement, deux fois à Samos, et une troisième fois dans l'enceinte même de la ville. — M. Spalding cherche à expliquer cette généalogie d'Alcibiade; mais il ne nous paraît pas avoir réussi à concilier Démosthène avec les historiens. La mémoire de Démosthène aura ici été infidèle. Qu'it ait affecté de se tromper, comme le prétend Paulmier de Grantemesnil, cela manque de vraisemblance. Addition de l'Editeur.)

- [25] En exposant sa personne, et non en déboursant de l'argent, ou en débitant des discours. On sent que ces traits tombent sur Midias.
- [26] Il y avait dans Athènes beaucoup d'hermès, ou de statues de Mercure: on les mutila toutes pendant une nuit. Alcibiade fut accusé d'avoir été complice, ou même auteur de cette impiété.
- [27] Démosthène prétend que Midias était Barbare d'origine. Eschine lui fait à lui-même un pareil reproche.
- \* [28] Nous avons déjà observé que les panathénées étaient des fêtes qui se célébraient à Athènes en l'honneur de Minerve, avec beaucoup de pompe et d'appareil. Nous avons observé pareillement qu'on distribuait par classes les plus riches citoyens pour avancer les contributions, ou pour équiper des navires. Chaque classe avait son chef, dont la fonction, sans doute, était de recueillir les contributions de sa classe.
- [29] Eschine parle de l'affaire de Tamynes dans son discours sur la couronne, et dans celui contre Timarque.
  - [30] Styre, ville d'Eubéc.
  - [31] Le nom du bourg manque au nom de Pamphile.
- [32] En grec, de la galère paratienne, destinée particulièrement à des usages de religion, et servant aussi à porter aux généraux les ordres de la république.
- [53] Dans la guerre sociale, dit Ulpien, les Athéniens avaient décidé qu'on pillerait tous les vaisseaux marchands des ennemis qu'on rencontrerait. Midias pilla des vaisseaux des Cyzicéniens qui étaient amis d'Athènes. Ceux-ci vinrent se plaindre et redemander leurs marchandises. Midias vint à bout, par ses intrigues, de les faire renvoyer sans qu'ils eussent obtenu

réparation. De retour chez eux, ils engagèrent leur ville à déclarer la guerre aux Athéniens. — Dioclès, général Athénien, qui fit la guerre aux Thébains, et conclut avec eux un traité.

- [34] J'ai eru devoir transposer îci une petite phrase, afin que les idées se lient mieux. C'est peut-être en grec une faute de copiste.
  - [35] Mystères est le nom qu'on donnait aux fêtes de Cérès.
- [36] Il ne faut pas oublier, dans tout cet endroit, ce que nous avons observé dans le sommaire, que les délits concernant les fêtes de Bacchus étaient jugés d'abord par le peuple assemblé tumultuairement dans le temple de ce dieu, pour être portés ensuite à un tribunal plus tranquille.
- [37] Nous avons déjà dit, dans ce qui précède (Voyez T. 1v, p. 459, note 43), que Butès était un ancien sacrificateur d'Athènes.
- [38] Cette mauvaise locution a déjà été relevée plus haut, note 17. (Note de l'Éditeur.)
- [39] Quoi qu'il en arrive, c'est-à-dire, qu'ils soient choqués ou non que je révèle leur secret.
  - [40] C'est Eubulus qu'il désigne sans le nommer.
- [41] Aristophon, suivant Ulpien, avait été préposé à la levée des impôts; il garda pour lui les dîmes de Minerve, avec lesquelles on devait consacrer des couronnes dans le temple de cette déesse. Accusé par Eubulus, il prévint le jugement, et mit des couronnes dans le temple.

## **SOMMAIRE**

### DU PLAIDOYER DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE CONON.

Quoique ce discours soit un plaidoyer particulier, je le donne parmi les plaidoyers publics, parce que le citoyen qui a été outragé, et qui intente à l'auteur de l'outrage un procès civil, aurait pu, comme il dit lui-même, le poursuivre criminellement, par la voie extraordinaire, par une action publique. Je le place après la harangue contre Midias, à cause du rapport qu'il a avec cette harangue. L'orateur, dans l'un et l'autre discours, attaque avec force un insolent et un audacieux, qui ne craint pas d'insulter et d'outrager des citoyens sans aucune réserve; il montre combien il importe à la société que de pareils excès ne soient pas autorisés. Le plaidoyer contre Conon est sans doute inférieur à la harangue contre Midias: cependant, il y a des beautés qui ont frappé les anciens rhéteurs, qui le citent assez souvent. Voici quel en est le sujet:

Un certain Ariston avait été maltraité de la manière la plus indigne par un nommé Conon, et par ses fils. Il attaque le père en justice, comme le principal auteur des mauvais traitemens qu'il a essuyés; il expose l'origine de l'inimitié qui est entre lui et Conon: les excès auxquels ce méchant homme s'est porté à son égard; comment il l'a battu et frappé lui-même; comment ses fils, et d'autres qu'il animait par ses discours et son exemple, l'ont traité de façon qu'il a couru des risques pour ses jours; il confirme les faits qu'il rapporte, par la déposition de témoins dignes de foi; il détruit les moyens de défense de l'accusé, s'efforce d'ôter toute créance à ses témoins, et finit par exhorter les juges à le venger, à punir les coupables comme

ils le méritent.

# ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

#### Ο ΚΑΤΑ ΚΟΝΩΝΟΣ

ΑΙΚΙΑΣ ΛΟΓΟΣ.

Sock

Ι ΒΡΙΣΘΕΙΣ, ὧ ἀνορες δικασταί, καὶ παθών ύπο Κόνωνος τουτουί τοιαύτα, ώστε, πολύν χρόνον πάνυ, μητε τους οίκείους, μητε τῶν ἰατρῶν μηθένα σροσοδοκαν περιφευξείσθαι με, ύγιανας και σωθείς άπροσδοκήτως, έλαχον αύτῷ την δίκην της αίκιας ταυτηνί. Πάντων δε των οίκειων, και των φίλων, οίς συνεβουλευομην, ένοχον μεν φασκόντων αυτον έκ των πεπραγμένων είναι, και τη των λωποδυτών απαγωγή, και ταις της ύβρεως γραφαίς, συμβουλευον Ιων δέ μοι καί σαραινούντων μη μείζω σράγματα, η δυνήσομαι Φέρειν, έσαγεσθαι, μηδ, ύσερ την ήλικιαν ήν έγων έσεσούνθειν, έγκαλούντα φαίνεσθαι, ούτως έσοίησα, κ) δι έκείνους ίδιαν έλαχον δίκην, ήδιστ' αν, ω ανδρες 'Αθηναΐοι, θανάτου κρίνας τουτονί. Και τούτου συγγνωμην έξετε, εῦ οἶο ότι, πάντες, ἐπειδάν ά πέπονθ' anovonle deivne vap ovons ins tole ourbaons obseus, ούκ έλαττων ή μετά ταῦτ' ἀσελγειά έστι τουτουί. 'Αξιῶ δέ, και δέρμαι σάντων όμοιως ύμῶν, σρῶτον

## **PLAIDOYER**

# DE DEMOSTHÈNE

CONTRE CONON.

Athéniens, attaqué par Conon, traité par lui si outrageusement, que tous mes proches et les médecins même me regardèrent long-tems comme désespéré; rétabli enfin contre tout espoir, je l'accuse en ce jour pour fait de violence. Tous mes parens et tous mes amis que j'ai consultés, en convenant que, d'après les excès de mon adversaire, j'aurais pu le traîner en prison comme malfaiteur, ou l'attaquer, par une action publique, pour fait d'outrage, m'ont conseillé de ne rien entreprendre au-delà de mes forces, de ne pas former une accusation au-dessus de mon âge. J'ai donc pris le parti le plus doux; et, d'après leurs conseils, j'intente à Conon un procès civil, quoique j'eusse bien voulu le poursuivre criminellement. J'espère que vous me pardonnerez cette animosité, quand vous saurez tout ce que j'ai eu à souffrir de ce méchant homme, quand je vous aurai montré que, par les derniers traits de son audace, il a mis le comble à toutes les insultes atroces qu'il m'avait déjà faites. Écoutez, je vous en supplie, avec bienveillance,

le récit des injures que j'ai essuyées; et, si je vous parais avoir été outragé contre toute règle, contre toute justice, soyez-moi favorables, je vous en conjure; daignez faire droit sur mes plaintes. Je reprendrai les choses dès l'origine, et je les raconterai le plus briévement que je pourrai.

Il y a trois ans que je partis avec d'autres pour Panacte [1], où nous étions envoyés en garnison. Les fils de Conon, pour mon malheur, ayant leur tente près de la mienne, ce voisinage fut la cause de notre inimitié et de nos débats, comme vous l'allez entendre. Aussitôt après le diner, ils se mettaient à boire jusqu'à la fin du jour, et ils n'ont cessé tant que nous avons été en garnison. Moi, je vivais à Panacte comme je vis à Athènes : pour eux, on les vovait déjà pris de vin à l'heure où les autres se mettent à table. Ils commencèrent donc par insulter mes esclaves à plusieurs reprises, et m'insultèrent bientôt moi-même. Sous prétexte que mes gens les aveuglaient de fumée en préparant le repas, et qu'ils les accablaient d'injures, ils les frappaient, les couvraient de toutes leurs immondices, leur faisaient, en un mot, mille insultes, plus grossières les unes que les autres. Sensible à toutes ces insolences, je me contentai d'abord de me plaindre à eux-mêmes; mais, comme ils se moquaient de mes représentations, et qu'ils continuaient toujours, j'allai trouver le général, non pas seul, mais accompagné de ceux avec lesquels

μεν εὐνοϊκῶς ἀκοῦσαί μου σερί ὧν πέπονθα λέγον ος, εἶτ, ἐἀν ἠοἰκῆσθαι ἡ σαρανενομῆσθαι δοκῶ, Βοηθῆσαί μοι τὰ δίκαια. Ἐξ ἀρχῆς δ' ὡς ἕκασ απέπρακται, διηγήσομαι σρος ύμᾶς, ὡς ἀν οἶόστε ὧ, διὰ βραχυτάτων.

Έξηλθομεν, έτος τουτί τρίτον, είς Πανακτον Φρουρας ήμιν σρογραφείσης. Έσκηνωσαν οῦν οἱ υίεις οἱ Κονωνος τουτουί έγγυς ήμων, ώς ούχ αν εβουλομην. ή γαρ έξ άρχης έχθρα και τα προσκρούσματ έκειθεν ήμιν συνέζη έξ ών δ', ακούσεσθε. Έσινον έκαστοτε ούτοι την ήμεραν, εσειδάν τάχιστα άριστησειαν, όλην, και τουθ', έως σερ ήμεν έσι τη Φρουρά, διετέλουν σοιούντες ήμεις δ', ώσσερ ένθαδ είωθαμεν, ούτω Λιηγομεν κ) έξω. Ήν ουν δειπνοποιείσθαι τοίς άλλοις ώραν συμβαίνοι, ταύτην αν ήθη έπαροίνουν ούτοι, τα μέν σολλά είς τους σαίδας ήμων, τους ακολούθους, τελευτώντες δέ και είς ήμας αυτούς. Φησαντες γαρ κασνίζειν αυτους οθοσοιουμένους τους σαιδας, ή κακῶς λέγειν ό, τι τύχοιεν, έθυπθον, καὶ τὰς άμιδας καθεσκεθάννυον, και σροσερύρουν, και άσελγείας και ύβρεως ουδ όλιοῦν ἀπελειπον. Όρων λες δ' ήμεις ταυλα, και λυπούμενοι, το μέν πρώτον άσεσεμψάμεθα ώς Ν΄ έχλευαζον ήμας και ουδ' έπαυοντο, τῷ στρατηγῷ το πράγμα είσομεν κοινη πάντες οί συσσιτοι προσελθόντες, ούκ έγω των άλλων έξω. Λοιδορηθέντος δ'

αύτοις έκείνου και κακίσαντος αύτους, ού μόνον περί ων είς ήμας ησελγαινον, άλλα ή περί ων όλως εποίουν έν τῷ στρατοσείδω, τοσούτου έδεησαν σαύσασθαι η αίσχυνθηναι, ώστ, έσειδη θάττον συνεσκότασεν, ευθυς ως ήμας είσεπηθησαν ταυτη τη έσπερα. Και το μέν πρώθον κακώς έλεγον, τελευτώντες δε κ πληγάς ένέτειναν έμοι, και τοσαύτην κραυγήν και θόρυβον wepl The orners ewolnous, wote hal toe ofpalayor καί τους ταξιάρχους έλθειν, και των άλλων τινάς στρατιωτών, οί σερ έκωλυσαν μηθέν ήμας άνηκεστον σαθείν, μηθ' αύτους σοιησαι, σαροινουμένους ύσο τούτων Τοῦ δέ πραγματος είς τοῦτο προελθόντος, ώς δεῦρ ἐστανηλθομεν, ην ήμιν, οίον είκος, έκ τούτων οργή και έχθρα σρος άλληλους. Ου μην έγωγε, μα τους θεους, ώρμην δείν ούτε δίκην λαχείν αυτοίς, ούτε λόγον σοιείσθαι των συμβάντων ούθενα άλλ' άσλως έκεινο έγνωκειν τολοισόν, εύλαβείσθαι, καί Φυλάττεσθαι μη σλησιάζειν τοις τοιούτοις.

Πρώτον μεν οῦν, ὧν εἴρηκα, τουτων βουλομαι τὰς μαρθυρίας παρασχόμενος, μεθά ταῦτα οῖα ὑπ' αὐθοῦ τουτου σεσονθα, ἐσιθεῖξαι, ἴνα εἰθῆτε ὅτι, ῷ προσ-ῆκε τοῖς τὸ σρῶτον ἀμαρτηθεῖσιν ἐσιτιμαν, οῦτος αὐτὸς σρότερος σολλῷ δεινότερ εἴργασται.

je vivais, et tous de concert nous lui portâmes nos plaintes. Quoique le général leur fît les plus vifs reproches, non-seulement sur l'indécence de leurs procédés à mon égard, mais encore sur leur conduite dans l'armée; loin de rougir de leurs excès précédens et de se contenir, le soir même, dès que la nuit fut venue, ils recommencèrent de nouveau. me maltraitèrent de paroles, et finirent par me frapper. Ils poussaient de tels cris, ils faisaient un si grand bruit auprès de ma tente, que le général, quelques-uns des officiers et des soldats accoururent, les empêchèrent d'aller plus loin, et moimême de me porter à des voies de fait auxquelles m'auraient poussé leurs violences. Les choses en étant venues là, de retour ici, nous étions fort mal ensemble, et animés, comme cela devait être, les uns contre les autres. Bien éloigné cependant de leur intenter procès, et de songer à ce qui s'était passé, j'avais pris sculement le parti d'être sur mes gardes, et d'éviter de me rencontrer avec de pareils hommes.

Je vais prouver d'abord, par des dépositions, les faits que j'ai avancés; après quoi je rapporterai les traitemens indignes que j'ai essuyés de la part de Conon: on verra qu'au lieu de se repentir de ses premières fautes, il s'est porté de lui-même à des excès beaucoup plus révoltans.

### On lit les dépositions.

Telles sont, Athéniens, les injures que j'ai cru devoir négliger. Quelque tems après, sur le soir, comme je me promenais, suivant ma coutume, dans la place publique, avec Phanostrate qui est de mon âge, Ctésias, fils de Conon, étant pris de vin, passe du côté de Léocorie [2], près de la maison de Pythodore. Dès qu'il nous apperçoit, il jette un cri, et, murmurant tout bas, comme un homme ivre, quelques mots que je ne pus entendre, il s'avança jusqu'à Mélite. Là, je l'ai su depuis, s'étaient rassemblés pour boire, dans la maison du foulon Pamphile, Conon, un certain Théotime, Archibiade, Spinthare, fils d'Eubulus, Théogène, fils d'Andromène, et plusieurs autres. Ctésias leur fait quitter table, et les amène dans la place publique. A notre retour du temple de Proserpine, tout en nous promenant, nous passons près de Léocorie; nous nous trouvons à leur rencontre, et au milieu de leur troupe. Un inconnu se jette sur Phanostrate, et se saisit de sa personne; je suis attaqué par Conon, par son fils, par le fils d'Andromène, qui, tous trois, après m'avoir dépouillé, me renversent, et me traînent dans la boue. Sautant sur mon corps et me faisant mille outrages, ils me déchirèrent la lèvre, me remplirent les yeux de sang, et me laissèrent dans un état où je ne pouvais ni me lever, ni dire une parole. Couché par terre,

#### MAPTYPIAI.

🖸 ν μέν τοίνυν ουθένα ώμην δείν λόγον ποιήσασθαι, ταῦτ' ἔστι' χρόνω δ' ύστερον ού σολλω σερισατούντος, ώσ στερ είω θειν, έσστέρας έν άγορα μου μετά Φανοστράτου του Κηφισιέως, των ήλικιωτών τινός, σαρέρχε laι Klησίας, ο υίδς ο τού lou, μεθύων, κα là το Λεωκόριον, έγγυς τῶν Πυθοδώρου. Καλιδών δ' ήμας, και πραυγάσας, και διαλεχθείς τι προς αυθον ούθως, ώς αν μεθύων, ώστε μη μαθείν ό, τι λέγοι, παρήλθε σρος Μελίτην ανω. "Εσινον γαρ ένταῦθα (ταῦτα γαρ ύστερον έσυθομεθα), σαρά Παμφίλω τῷ κναφεί, Κόνων ούθοσί, Θεόθιμός τις, Άρχε Ειάδης, Σπίν-Βαρος ο Ευβούλου, Θεογένης ο Ανδρομένους, πολλοί τινες, ούς έξαναστήσας, ό Κτησίας έσορευετο είς την άγοραν, Και ήμιν συμβαίνει αναστρέφουσιν από τοῦ Φερρεφαλλίου ή σερισαλούσι, σάλιν κατ' αὐλό σως το Λεωκοριον είναι, και τούτοις περιτυγχάνομεν. Ως δ' ανεμίχ θημεν, είς μεν αύτων, αγνώς τις, τώ Φανοστράτω προσωίωτει, και κατείχεν έκείνου Κόνων Ν' ούτοσί, και ό υίδε αὐτοῦ, και ό 'Ανδρομένους υίδε, έμοι σερισεσόντες, το μέν σρώτον έξεθυσαν, είθ, ύσοσκελίσαντες, και ράξαντες είς του βορβορον, ούτω διέθηκαν, έναλλομενοι και ύβρίζοντες, ώστε το μέν

γείλος διακόψαι, τους δ' όφθαλμους συγκλείσαι. ούτω δε κακῶς έχεντα κατέλεισον, ώστε μήτε αναστηναι, μήτε φθέγξασθαι δύνασθαι. Κείμενος δ' αύλων ήχουον σολλά και δεινά λεγονλων. Και τά μεν άλλα και βλασφημίαν έχει τινά, ά και ονομάζειν onviroaili av en suiv enca. o de tis sopews esti tis τούτου σημείου, και τεκμηριον του σάν το σράγμα ύσο τούτου γεγενησθαι, τοῦβ' ύμιν έρω. Ἡθε γαρ, τους άλεπτρυόνας μιμουμένος τους νενικηκότας οί δε προθείν τοῦς άγκῶσιν αὐθον ήξιουν, άνθὶ πθερύγων, las πλευράς. Και μετα ταῦ la έγω μεν απεκομίσθην ύπο τῶν παρατυχόντων γυμνός, οὖτοι δ' άχοντο, Socualion λα Covles μου. 'Ως δ' έπι την θύραν ηλθον, κραυγή και βοη της μητρός και των Θερασαινίδων ην. Και μόλις ποτέ είς βαλανείον ένεγκόντες με, καί σερισλύναντες, έ'δειξαν τοις ιατροίς. Ώς οὖν ταῦτ' άληθη λέγω, τούτων ύμιν τους μάςτυρας παρέξομαι.

#### ΜΑ ΡΤΥΡΕΣ.

Συνέβη τοίνυν, ὧ άνορες δικασταί, καὶ Ευξίθεον τουτονὶ τον Χολλίοην, ονθ' ήμιν συγγενη, ἡ Μειδίαν μετά τούτου, ἀπό δείπνου ποθέν ἀπιόντας, περιτυχεῖν πλησίον όντι μοι της οίκιας ήδη, καὶ είς το βαλανεῖον φερομένω παρακολουθησαι, καὶ ἰατρόν άγουσι παραγενέσθαι. Ούτω δ' εῖχον ἀσθενῶς, ὡσθ', ἵνα μή μακράν φεροίμην οἴκαδε έκ τοῦ βαλανείου,

i'entendis tous les propos insultans qu'ils se permettaient contre moi. Je tairai ce qui n'était que de simples injures, dont quelques-unes étaient si grossières, que je rougirais de les rapporter; je m'en tiens à un trait qui prouve l'insolence de Conon, et qu'il était le chef de toutes ces violences. Il chantait en imitant les coqs vainqueurs de leurs rivaux, et les autres lui disaient de se battre les flancs avec les coudes, pour contrefaire le battement d'ailes. Après quoi, je fus emporté, presque nud, par des hommes qui se trouvèrent là par hasard, tandis que Conon et les autres se retiraient avec mes habits. J'arrive à ma porte; ma mère et les servantes jettent de grands cris; on me porte au bain avec peine, et, après m'avoir lavé, on me fait visiter par des médecins. Je vais produire des témoins, qui certifieront la vérité de ces faits.

# Les témoins paraissent.

Euxithée, mon parent, qui revenait de manger hors de chez lui avec Midias, m'ayant rencontré près de la maison de ce dernier, ils me suivirent tous deux au bain, et ils étaient présens, lorsqu'on amena le médecin. J'étais si faible, que, le chemin de ma maison au bain paraissant trop long, il fut décidé qu'on me porterait, ce soir-là même, chez Midias; et on m'y porta. Gressier, prenez les dépositions qui attestent ces faits. On verra que plusieurs personnes sont instruites de la manière outrageuse dont j'ai été traité.

Le greffier lit les dépositions. Prenez aussi la déposition du médecin.

Le greffier lit la déposition.

Les outrages de mes adversaires, et les coups que j'ai reçus, m'avaient mis dans l'état qu'on vient d'entendre, et qu'ont attesté ceux qui en ont été les témoins. Le médecin n'était pas inquiet de mes tumeurs et de mes contusions au visage: mais je fus attaqué d'une fièvre continue; j'éprouvais des douleurs aiguës par tout le corps, principalement aux côtés et dans les entrailles; je ne pouvais prendre aucune nourriture. Et si, comme l'assurait le médecin, au milieu de mes souffrances, lorsque j'étais désespéré, la nature ne se fût soulagée elle-même par une effusion de sang abondante, j'aurais péri tout gangrené; mais cetté heureuse crise me sauva. Afin de prouver que je dis vrai, et que je fus attaqué d'une maladie qui me réduisit à l'extrémité, en conséquence des coups que j'avais reçus, greffier, lisez la déposition du médecin, et celle des personnes qui m'ont visité.

έδοκει τοῖς παροῦσιν ώς τον Μειδίαν έκείνην την έσπέραν κομίσαι με καὶ έσοιησαν οὕτω. Λάβε οῦν κὰ τάς τούτων μαρτυρίας, ἵν' εἰδηθ' ὅτι σολλοί συνίσασιν, ώς ὑσοὸ τούτων ὑβρίσθην.

#### MAPTYPIAI.

Λάζε δη και την τοῦ ιατροῦ μαρτυρίαν.

#### MAPTYPIA.

Τότε μέν τοίνυν παραχρημα ύπο τῶν πληγῶν, ὧν έλαβον, και της ύβρεως ούτω διετέθην, ώς ακούετε καί μεμαρτύρηται σαρά σάντων ύμιν των εύθυς ίδοντων μετά δε ταῦτα, τῶν μεν οἰδημάτων, τῶν έν τῶ σροσώσω, καὶ τῶν έλκῶν οὐδεν έφη φοβεῖσθαι λίαν ο ιατρός πυρετοί δε σαρηκολούθουν μοι συνεχείς, και άλγηματα όλου μεν τοῦ σώματος σάνυ σφοδρά και δεινά, μάλιστα δε τών πλευρών και τοῦ ήτρου, καὶ τῶν σιτίων ἀστεκεκλείσμην. Καὶ ώς μὲν ό ίατρος έφη, εί μη κάθαρσις αίματος αύτομάτη μοι σάνυ σολλή συνέζη, σεριωθύνω όντι και απορουμένω ήδη, καιν έμτουος γενόμενος διεφθάρην νυνί δε τοῦτ΄ έσωσε το αίμα άσοχωρησαν. Ώς οῦν και ταῦτ' άληθη λέγω, και σαρηκολούθησε μοι τοιαύτη νόσος, έξ ής είς τούσχατον ήλθον, έξ ών ύπο τού ων έλαβον πληγῶν, λέγε την τοῦ ἰατροῦ μαρτυρίαν, καὶ την τῶν έσισκοσουμένων.

#### MAPTYPIAI.

Οτι μεν τοίνυν ου μεθρίας τινας ή φαύλας λαζών Thyas, and eis war entar of la The UGoir nal The ασέλγειαν την τούλων, πολύ της προσημούσης έλαλλω δίκην είληχα, σολλαχοθεν νομίζω δήλον ύμιν γεγενησθαι οίομαι δ' ύμων ένιους θαυμάζειν τίνα σοτέ έστιν, ά σρος ταῦτα τολμήσει Κονων λέγειν. Βούλομαι δη προειπείν ύμιν, ε έγω πέπυσμαι λέγειν สบาราง ชาสุดอานอบสองสา. สุขาง การ บัธิดอยุร หลา ข้อง σεσραγμένων το σράγμ' άπαγαγούλα, είς γέλωλα καί σκώμματα έμθαλεῖν σειράσεσθαι, καί έρεῖν ώς είσιν έν τη σολει σολλοί, καλών κάγαθών άνδρων υίεις, οί σαίζοντες, οία ανθρωσοι νέοι, σφίσιν αυτοις έσωνυμίας σεσοίηνται, κ καλούσι τους μέν, Ίθυ-Φάλλους, τους δέ, Αυτοληκύθους έρωσι δ' έκ τούθων έταιρῶν τινές. Καὶ δη και τον υίον τον έαυτου είναι τούτων ένα, ή σολλακις σερί έταιρας, ή είληφεναι, καί δεδωκέναι πληγάς και ταῦτ είναι νέων ανθρώπων. ήμ. ας δε σάνλας τους άδελφους, σαροίνους μέν τινας κ ύ εριστάς κατασκευάσει, άγνωμονας δε κ σικρούς.

Έγω δ', ω άνορες δικασταί, χαλεωώς, έφ' οίς πέπονθα, ένηνοχως, ούχ ήττον τουτ' άγανακτήσαιμ' άν, κὰ υβρισθήναι νομίσαιμι, εἰ οίοντ' εἰπεῖν, εἰ ταυτ' άληθη δόξει Κόνων ούτοσὶ λέγειν ωερὶ ήμων, καὶ τοσαύτη τις άγνοια ωαρ' υμίν έστὶν, ώσθ', όωοιός

### On lit les dépositions.

Je pense, Athéniens, vous avoir prouvé clairement qu'après avoir été atteint de coups dangereux, et m'être vu réduit à l'extrémité par les outrages et la violence de mes adversaires, je ne les poursuis point par la voie que je pourrais employer. Quelques-uns de vous, sans doute, seraient surpris que Conon osât nier ces faits : je vais vous prévenir sur ce que j'apprends qu'il doit alléguer pour sa défense. Il cherchera à tourner la chose en plaisanterie et en riséc; il dira qu'il y a dans la ville des fils de fort honnêtes citoyens qui s'amusent comme des jeunes gens, qui, par jeu, se donnent les surnoms de Silène, de Priape [5], et d'autres semblables; que quelques-uns d'eux ont des maîtresses; que son fils est de ce nombre; que souvent, pour des femmes, il a donné et reçu des coups; que tout cela est fort ordinaire à la jeunesse. Il me représentera moi et mes frères, comme des insolens et des débauchés, mais d'un caractère dur et farouche.

Pour moi, malgré tous les mauvais traitemens que j'ai essuyés, je serais plus indigné, je le puis dire, je me croirais plus outragé, si vous pensiez que Conon dira vrai sur mon compte, et si vous jugiez de chacun par ce qu'il dit de lui-même, ou par ce qu'un autre dit de lui, sans que la pureté des mœurs et la régularité de la vie ne nous scr-

vissent de rien. Car, enfin, on ne m'a jamais vu me livrer à la débauche, ni insulter personne; et je ne crois pas qu'il y ait de la dureté à demander réparation, par des voies légitimes, des insultes qui m'ont été faites. Je ne m'oppose point aux surnoms donnés aux fils de mon adversaire; je consens qu'ils soient tels qu'on les nomme. Eh! puissent les dieux faire retomber sur la tête du père et des fils la peine de leurs abominations sacriléges! Ils s'initient les uns les autres à Priape, et ne rougissent pas de commettre des horreurs qu'une personne honnête rougirait même de citer. Mais que m'importe l'infamie de leur conduite?

Je serais étonné assurément qu'un homme, convaincu d'en avoir frappé un autre avec insulte, pût être garanti de la peine, sous un prétexte ou par une excuse quelconque, lorsque les lois ont cherché à diminuer, le plus qu'il est possible, les raisons mêmes qui semblent pousser les hommes, malgré eux, à quelque extrémité. Par exemple (car il faut approfondir l'esprit de nos lois et les motifs du législateur ), on donne action pour des paroles injurieuses, de peur que, des injures, nous n'en venions aux coups. On donne encore action pour des coups reçus, afin qu'un homme, se voyant le plus faible, ne se défende pas avec une pierre, ou avec une autre arme, mais qu'il attende la réparation que lui promettent les lois. Enfin, on donne action pour une blessure, dans la crainte que ceux

τις αν έκασιος είναι φη, η ο πλησίον αὐ ον αὶ Ιιάση αι, τοιοῦτος νομισθησεται, τοῦ δε καθ' ημέραν βίου καὶ τῶν έσιτηθευμάτων μηθ' ότιοῦν ἔσται τοῖς μετρίοις ο'φελος. Ἡμεῖς γαρ, οὐ ε παροινοῦν ες, οὐθ' ὑβρίζον ες ὑσ' οὐθενος ἀνθρώπων έωραμεθα οὐτ' ἀγνωμον οὐθεν ήγούμεθα σοιεῖν, εί σερὶ ὧν ηθικήμεθ' άξιοῦμεν, κατά τοὺς νόμους, δίκην λαμβάνειν. Ἰθυφάλλοις δε κὰ Αὐτοληκύθοις συγχωροῦμεν είναι τοῖς υίεσι τοῖς τούτου. Καὶ ἔγωγ' εὐχομαι τοῖς θεοῖς εἰς Κόνωνα, καὶ τοὺς υίεῖς τοὺς τού ου, καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦ α άσαντα τρεσεσθαι. Οῦτοι γάρ εἰσιν οι τελοῦντες άλληλους τῷ ἰθυφάλλω, καὶ τοιαῦτα σοιουντες, ά σολλην αἰσχύνην ἔχει καὶ λέγειν, μη ότι γε δη σοιεῖν, ἀνθρώσους μετρίους. ᾿Αλλά τὶ ταῦτ' ἐμοί;

Θαυμάζω γαρ έγωγε, εί τις έσ εί πρόφασις παρ ύμιν η σκη μις εύρημένη, δι ήν, αν υβρίζων τις έξελέγχηται και τυστων, δικην ου δωσει. Οι μέν γαρ νόμοι, σολύ ταναντία, και τας αναγκαίας σροφάσεις, όσως μη μείζους γίγνωνται, σροείδοντο οἷον (άναγκη γαρ μοι και ζητεῖν ταῦτα και πυνθάνεσθαι δια τοῦτο γέγονεν), εἰσὶ κατηγορίας δίκαι φασὶ τοίνυν ταύτας δια τοῦτο γίγνεσθαι, ἵνα μη λοιδορούμενοι τύσθειν άλληλους προάγωνθαι σάλιν αἰκίας εἰσί και ταύτας άκούω δια τοῦτο εἶναι τας δίκας, ἵνα μηδείς, ὅταν ήττων ή, λίθω ἡ τῶν

τοιούτων αμύνηται μηθενί, άλλα την έκ του νόμου δίκην αναμείνη. Τραύματος σαλιν είσι γραφαί, τοῦ μη τιτρωσκομένων τινών φονους γίγνεσθαι. Το φαυλόλαλον, οίμαι, το της λοιδορίας, προ του τελευλαίου και δεινοβάθου στροεώραβαι, του μη φόνον γίγνεσθαι, μηθέ κατα μικρον ύσαγεσθαι έκ μεν λοιδορίας είς whyas, in de whyw eis Traumata, in de Trauματων είς θανατον, άλλ' έν τοις νόμοις είναι τουτών έκαστου την δίκην, μη τη τοῦ προστυχόντος όργη, μηθέ βουλήσει ταῦτα κρίνεσθαι. Εἶτ' έν μέν τοῖς νόμοις ούτως αν δ΄ είσοι Κονων, Ίθυφαλλοί τινες έσμεν ήμεις συνηγμένοι, και έρωντες, ούς αν ήμιν δόξη παίομεν κὶ ἀγχομεν, είτα γελάσαν ες ύμεις άφησε ε; ούκ οίομαι γε. Ού γαρ αν γελως ύμων έλα εν ούθενα, εί σαρών ετύγχανεν, ήνίκα είλκομην, κ εξεθυόμην, καὶ ύβριζομην, καὶ, ύγιης έξελθων, φοράθην ήλθον οίκαθε, έξεσεσηθηκει δε μετά ταυθ' ή μητηρ, και κραυγή και βοή των γυναικών τοσαυτή παρ' ήμιν ήν, ώσω ερανεί τε θνεώτος τίνος ώστε των γειτόνων τινάς σεμιαι σρος ήμας, ερησομένους ό, τι εστί το συμ-GEGNXOS.

Όλως δ', ω ανόρες δικασταί, δίκαιον μεν ευθενί δήσου σκη ψιν ουθεμίαν τοιαυθην, ουθε άθειαν υπάρχειν σαρ' ύμιν, δι' ήν υβρίζειν έξέσται εί δ' άρ' έστι τω, τοις δι' ήλικιαν ή νεοθηθα τουθων τι σράτqui sont blessés ne se portent à tuer leur adversaire. On permet, à ce qu'il me semble, de poursuivre en justice les injures, qui sont le premier pas, pour prévenir le meurtre, qui est le dernier excès; pour empêcher que les particuliers ne passent insensiblement des injures aux coups, des coups aux blessures, des blessures au meurtre; et afin que les peines de chaque délit, réglées par la loi, ne soient abandonnées ni à la passion, ni au caprice. Telle est donc la sagesse de nos lois. Et si après cela Conon vient vous dire, « Nous som-» mes des compagnons de débauche, livrés au vin » et à l'amour, nous frappons, nous étranglons qui » bon nous semble » : vous rirez et vous le renverrez absous! je ne le pense pas. Nul de vous n'aurait ri, s'il cût été présent lorsque j'étais traîné, dépouillé, outragé; lorsqu'étant sorti de ma maison plein de vigueur, j'y étais rapporté étendu et sans force; lorsque ma mère esfrayée s'élançait vers moi; lorsqu'elle et toutes ses femmes poussaient des cris lamentables, comme si l'on m'eût rapporté mort, en sorte que plusieurs voisins nous envoyèrent demander ce qui était arrivé.

En général, Athéniens, je crois que vous ne devez permettre à personne d'insulter autrui, ni d'alléguer des excuses quand il l'a fait. Mais, enfin, si l'on pouvait recevoir les excuses d'un coupable, ce serait d'un jeune homme emporté par la vivacité de l'âge, pour lequel, sans qu'on

l'exemptat de toute punition, on pourrait adoucir la peine qu'il mériterait rigoureusement. Mais un homme, qui, âgé de plus de cinquante ans, se trouve avec des jeunes gens, avec ses fils [4], et qui, loin de les détourner et de les contenir, est lui-même à leur tête, se montre le plus audacieux de tous, quelle peine ne mérite-t-il pas? La mort, suivant moi, serait une punition trop douce. Car, je le demande, quand il n'eût rien fait lui-même, que seulement Ctésias se fût porté en sa présence aux excès dont je me plains, ne devrait-il pas toujours encourir votre indignation? En effet, s'il élève assez mal ses enfans, pour qu'ils ne craignent ni ne rougissent de commettre devant lui des fautes pour lesquelles il y a peine de mort, comment doit-il être traité? Pour moi, il me semble que leur conduite est une preuve qu'il n'a eu lui-même nul égard pour son père. Oui, sans doute, s'il eût honoré et respecté son père, il exigerait de ses ensans de l'honneur et du respect. Greffier, prenez la loi qui concerne les outrages, et celle qui est portée contre les brigands; on verra que Conon pourrait être poursuivi comme coupable aux termes des deux lois.

#### On lit les lois.

D'après ses violences, Conon pourrait donc être poursuivi comme coupable aux termes de ces deux lois : il m'a outragé, il m'a dépouillé. Si je n'ai τουσι, τούτοις αποκείσθαι προσηκει τας τοιαύτας nalapuyas, nai excivois, oun eis to un douvai dinny, άλλ' είς το της σροσημούσης έλαλλω. Όσλις δ' έτων μέν έστι σλειονων ή σεντηκοντα, σαρών θε νεωτέροις ανθρώποις, και τούδοις υίεσιν, ούχ όπως απέσδρεψεν η διεκώλυσεν, άλλ' αύτος ηγεμών και σρώτος, και σάντων βοελυρώτατος γεγένηται, τίν' αν ούτος άξιαν τῶν πεπραγμένων ὑπόσχοι δίκην; έγω μέν γάρ οὐδ' αποθανόντα οίομαι. Και γάρ, εί μηθεν αυτός είργαστο τῶν πεπραγμένων, άλλ' εί, σαρεστηχότος τούτου, Κτησίας, ο υίδς ο τούτου, ταῦβ', άστερ οῦτος νυνί, πεποιηκώς έφαίνετο, τοῦτον έμισεῖτ' αν δικαίως. Εί γαρ ούτω τους έαυτοῦ ωροήκται ωαιδας, ώστ' έναντίον έξαμαρτανοντας έαυτου, και ταῦτα, ἐφ' ὧν ένιοις Βανατος ή ζημία κείται, μήτε φοβείσθαι, μήτ' αίσχυνεσθαι, τι τοῦ Ιον οὐκ αν είκο Ίως παθεῖν οἰεσθε; Έγω μεν γαρ ήγουμαι ταυτ' είναι σημεία του μηθε τούτον τον έαυτου σατέρα αίσχυνεσθαι. Εί γάρ έκε ῖνον αὐτός ἐτίμα καὶ ἐθεθίει, κάν τούτους αὐτόν nElou. AdGe In moi nai rous vomous rous The Uppews. καί τον περί των λωποδυτών και γαρ τούτοις άμφοτέροις ένοχους τούτους όψεσθε. Λέγε.

#### NOMOI.

Τούτοις τοις νόμοις αμφοτέροις έκ τῶν σεσραγμένων ένοχος Κόνων έστιν ούτοσί. Και γαρ ύβριζε,

καὶ ἐλωποδύτει. Εἰ δὲ μη κατὰ τούτους προειλόμεθ' ήμεῖς δίκην λαμβάνειν, ήμεῖς μὲν ἀσράγμονες καὶ μέτριοι φανοίμεθ' ἀν εἰκότως, οῦτος δ' όμοίως πονηρός. Καὶ μην εἰ σαθεῖν τὶ μοι συκεβη, φόνου κὰ τῶν δεινοτάτων ἀν ῆν ὑσοδίκος. Τὸν γοῦν τῆς Βραυρωνόθεν ἱερείας σατέρα ὁμολογουμένως οὐχ άψάμενον τοῦ τελευτήσαντος, ὅτι τῷ σατάξαντι τύστειν σαρεκελευσατο, ἐξέβαλεν αὐτὸν ἡ βουλή ἡ ἐξ Αρείου Πάγου δικαίως. Εἰ γὰρ οἱ σαρόντες, ἀντὶ τοῦ κωλύειν, τους ἢ δι' οἶνον, ἢ δι' οργήν, ἢ τιν ἀλλην αἰλίαν ἐξαμαρτάνειν ἐσιχειροῦντας, αὐτοὶ σαροξυνοῦσιν, οὐδεμί' ἐστίν ἐλσὶς σωτηρίας τῷ σερισίστοντι τοῖς ἀσελγαίνουσιν, ἀλλ', ἔως ἀν ἀπείπωσιν, ὑβρίζεσθαι ὑσαρξει' ὁσερ ἐμοὶ συνέβη.

"Α τοίνυν, όθ' ή δίαιτα έγίγνετο, έποίουν, βούλομαι στρος ύμας είσειν. Και γαρ έκ τούτων την
ασέλγειαν θεασεσθε αὐτῶν. Έσοιησαν μέν γαρ έξω
μέσων νυκτῶν είναι την ώραν, οὐτε τὰς μαρτυρίας
ἀναγινώσκειν ἐθέλοντες, οὐτε ἀντίγραφα διδόναι,
τῶν τε σαρόντων ἡμῖν καθ' ἔνα οὐτωσὶ στρος τὸν
βωμὸν ἀγοντες καὶ ἐξορκίζοντες, καὶ γράφοντες
μαρθυρίας, οὐδεν προς τὸ πρᾶγμα, ἀλλ ἐξ ἐθαίρας
είναι σαιδίον αὐτῷ τοῦτο, καὶ σεσονθέναι τὰ καὶ
τὰ, ὰ, μὰ τους θεους, ῷ ἀνδρες δικασταὶ, οὐδείς
ἐστιν ὅστις οὐκ ἐπετίμα τῶν παρόντων καὶ ἐμίσει.

point voulu le poursuivre en toute rigueur, on doit croire que je suis modéré, et que je n'aime pas à susciter des affaires; mais en est-il moins criminel? Cependant, si je fusse mort, on l'eût poursuivi comme meurtrier, on eût conclu contre lui aux plus rigourcuses peines. Le père de la prêtresse de Brauron [5], de l'aveu de tout le monde, n'avait pas même touché à un homme qu'on avait frappé, et qui était mort de ses blessures. Mais parce qu'il avait animé celui qui le frappait, le sénat de l'aréopage le condamna à l'exil, et avec justice. Car, si les personnes présentes, au lieu d'arrêter les hommes audacieux qui se portent à des violences, échauffés par le vin, par la colère, ou par quelqu'autre passion, les animent elles-mêmes, comment ceux qu'on attaque se sauveront-ils? Ne faut-il pas qu'ils supportent les outrages jusqu'à ce qu'on soit las de les outrager? sort que j'ai éprouvé moi-même.

Je vais vous faire part de leur procédé devant l'arbitre; c'est un nouveau trait de leur audace. Ils firent prolonger la séance bien avant dans la nuit [6], en ne voulant ni faire lire les dépositions, ni en donner copie; ils faisaient, pour la forme, avancer devant l'autel nos témoins, leur faisaient prêter serment, et faisaient écrire des dépositions étrangères à la cause; que ce fils lui était né d'une courtisane, qu'il avait eu à souffrir telle et telle injure. Parmi tous ceux qui étaient présens,

il n'y avait personne qui ne blâmât ce manége, qui n'en fût ennuyé; ils s'en lassent enfin euxmêmes, et me proposent, afin de donner le change et d'empêcher la clôture des pièces; ils me proposent, dis-je, de livrer, pour les coups reçus, des esclaves dont ils font écrire les noms. Ils s'étendront sans fin sur cette chicane, du moins je me l'imagine. Mais vous qui êtes nos juges, considérez que, s'ils eussent voulu sincèrement qu'on fît subir la torture aux esclaves, s'ils eussent compté sur ce moyen, ils ne l'auraient pas proposé la nuit déjà fermée, lorsque l'arbitre allait prononcer, lorsqu'il n'y avait plus de raison d'user de remises. Dès le commencement, avant que le procès fût engagé, quand j'étais encore retenu au lit, sans savoir si j'en releverais; quand j'annonçais à tous ceux qui me rendaient visite, que c'était Conon qui m'avait frappé le premier , qu'il était l'auteur de la plupart des outrages dont je me plains en ce jour, il devait venir chez moi sur-le-champ avec plusieurs témoins, livrer les esclaves, et faire venir quelques juges de l'aréopage, puisque c'est devant eux qu'il cùt été accusé dans le cas où je serais mort. Si, ignorant les périls qu'il courait, il n'a pas songé à les éloigner, quoiqu'il eût un aussi bon moyen de défense qu'il le dira tout-à-l'heure; du moins, lorsque je fus relevé et que je le citai en justice, il eût dû livrer les esclaves dès les premières fois que nous parûmes devant l'arbitre. Or, il n'a rien fait

TEXEUTONTES De, xal autol outor éautous emelon D' οῦν ποτ ἀπεῖπον καὶ ένεπλησθησαν ταῦτα ποιοῦν ες, προκαλούνται, έσι διακρούσει κ τῷ μη σημανθήναι τούς έγίνους, έβέλειν έκδουναι σερί των σληγών παιδας, ονοματα γράφαντες. Και νύν οίομαι περί τοῦτ' ἐσεσθαι τους στολλους τῶν λογων αὐτοῖς. Έγω δ΄ οίομαι δείν σαν λας ύμας έκεινο σκοπείν, ότι ούτοι, εί του γενέσθαι την βάσανον ένεκα προύκαλούντο.  $\kappa \alpha!$  έσιστευον τῷ δικαίω τούτω, οὐκ ἀν, ἤδη τῆς διαίτης αποφαινομένης, νυκτός, ούθεμιας ύπολοίπου σκή ψεως ούσης, σροϋκαλοῦντο. Αλλά σρώτον μέν, πρό τοῦ την δίκην ληχθηναι, ήνικ' ἀσθενῶν έγω κατεκείμην, κ, ούκ είδως εί σεριφευξούμαι, σρος άσανλας τους είσιονλας τοῦλον άσεφαινον τον πρώλον πατάξαντα, και τα σλείσθ', ων ύβρισμην, διαπεσραγμένον, τοτ αν εύθεως ήκεν, έχων μαρτυρας πολλους, έστι την οικίαν, τότ αν τους οικέτας παρεδίδου, και των έξ Αρείου Παγου τινάς παρεκάλει. ei yap awe Bavov, wap exervois av niv n' Sinn ei S' άρ' ήγνοησε ταύτα, καί, τούτο το δίκαιον έχων, ώς νῦν Φήσει, ου σαρεσκευάσατο ύσερ τηλικούτου κινδύνου, έσειδη γ' άνεστηκώς ήδη σροσεκαλεσάμην αυτόν, έν τη σρώτη συνοδώ σρός τω διαιτητή σαραδιδούς έφαίνετ' άν ων ούδεν σεσρακται τούτω. "Οτι δ' άληθη λέγω, και διακρούσεως ένεκα ή σρόκλησις ην, λέγε ταύτην την μαρτυρίαν. Έσται γάρ έκ ταύτης Φανερόν.

#### MAPTYPIA.

Περί μέν τοίνυν της βασάνου, ταῦτα μέμνησθε, την ώραν ήνικα προϋκαλείτο, ών ένεκ' έκκρούων ταῦτ' έσοιει, τους χρόνους τους πρώτους, έν οίς ούδαμοῦ τοῦτο βουληθείς το δίκαιον αύτω γενέσθαι Φαίνεται, ούθε σροκαλεσάμενος, ούθ άξιωσας. Έσειθη τοίνυν σάντα ταῦτα ἢλέγχετο, άσερ καὶ νῦν σαρ' ὑμῖν, προς τω διαιτητή, και Φανερώς εδείκνυτο σόσιν ών ένοχος τοις έγκεκλημένοις, έμβαλλεται μαρτυρίαν Δευδη και επιγράφεται μαρτυρας ανθρώπους, ούς ούδ' ύμας αγνοήσειν οίομαι, έαν ακούσητε ( Διότιμος. Διοτίμου Ίκαριευς, 'Αρχεβιάθης Δημοτελούς 'Αλαιεύς, Χαιρέτιμος Χαριμένους Πιθεύς, μαρτυρούσιν άσιεναι άσο δείσνου μετά Κονωνος, και προσελθείν έν αγορά μαγομένοις Αρίστωνι και τῷ υίεῖ τῷ Κόνωνος, και μη πατάξαι Κονωνα 'Αρίστωνα), ώς ύμας εύθέως πιστεύσοντας, το δ' άληθες ού λογιουμένους, ούθ' όλι πρωλον μέν ουθέποτ' αν ούθ' ό Λυσίσθραλος, ούθ' ο Πασέας, ούθ' ο Νικήρατος, ούθ' ο Διοδωρος, οί διαρρήθην μεμαρτυρηκασιν όραν ύπο Κονωνος τυστομενον έμε, και θοιμάτιον έκδυομενον, ή τάλλα,

de tout cela. Afin de prouver que je dis vrai, et que c'est pour donner le change, que Conon a proposé de livrer des esclaves, greffier, lisez la déposition qui le prouve avec évidence.

## On lit la déposition.

N'oubliez donc pas, Athéniens, par rapport à la torture, l'heure à laquelle Conon l'a proposée, et dans quel esprit de chicane il l'a proposée; souvenez-vous que, dans les premiers tems, on ne voit pas qu'il ait voulu employer ce moyen, qu'il ne l'a ni proposé ni demandé.

Convaincu sur tous les objets devant l'arbitre, comme il l'est maintenant devant vous, déclaré atteint de tous les délits de l'accusation, il a recours à de faux témoignages, et fait inscrire pour témoins des hommes que vous connaîtrez, je pense, quand vous aurez entendu leurs noms, que je vais vous lire moi-même : Diotime, fils de Diotime, d'Icarie; Archébiade, fils de Démotèle, d'Halès; Chérétime, fils de Charimène, de Pithe, déposent qu'ils revenaient de souper avec Conon, qu'ils sont arrivés dans la place publique au moment où Ariston et le fils de Conon étaient aux prises; que Conon n'a point frappé Ariston. En produisant de tels témoins, Conon s'imagine peut-être que vous l'en croirez aussitôt, que vous n'examinerez pas la vérité, et ne ferez pas attention que Lysistrate, Paséas, Nicérate, Diodore, qui ont témoigné expres-

sément avoir vu Conon me frapper, me dépouiller, m'accabler de toutes sortes d'outrages, n'auraient pas voulu témoigner comme ils ont fait, s'ils n'eussent vu ce qu'ils attestent; eux qui m'étaient inconnus, et qui se sont trouvés là par hasard. Pour moi, si je n'eusse été réellement maltraité par Conon, aurais-je négligé de poursuivre ceux par lesquels ils avouent eux-mêmes que j'ai été frappé, pour attaquer celui qui ne m'aurait pas même touché? Pourquoi l'aurais-je fait? quel eût été mon motif? Mais j'attaque, je cite, je poursuis en justice celui qui m'a frappé le premier, celui qui m'a le plus outragé. Mes raisons sont évidentes et sensibles; au lieu que, si Conon n'eût pas produit de témoins, il n'eût pu rien dire pour sa défense, il eût pu être condamné sur-le-champ, sans être entendu. Il n'est que trop probable que ses témoins, qui sont ses compagnons de débauche, associés à tous ses désordres, ont rendu en sa faveur un faux témoignage. Or, si on n'a plus d'égard à la vérité, dès qu'une fois des audacieux s'armeront d'effronterie, et feront ouvertement des dépositions fausses, n'est-ce pas un abus déplorable?

Dira-t-on qu'ils ne sont pas tels que je les annonce? mais vous connaissez, je pense, pour la plupart, Diotime, Archébiade, Chérétime le chauve-On les voit pendant le jour prendre un air sévère, afficher la simplicité lacédémonienne dans leur chaussure et dans leurs habits; et lorsqu'ils se

όσα έσσασχον, ύβριζομενον, άγνῶτες όντες, καὶ ἀπὸ ταυτομάτου σαραγενόμενοι τω σράγματι, τά Leudη μαρτυρείν ηθέλησαν, εί μη ταῦθ' έωρων τοσονθότα έσειτ' αύτος έγω ουθέσοτ' αν, μη παθών ύσο τού ου ταῦτ', ἀφείς τους κὶ σαρ' αὐ Ιων τού Ιων όμολογουμένους τύπθειν έμε, πρός τον ούδ άλαμενον σρώτον είσιέναι σροειλόμην. Τί γαρ αν; η δια τί; άλλ' ύφ' ού τε σρώτου έσληγην, και μάλισθ' ύβρίσθην, τούτω καί δικάζομαι, καί μισώ, καί έσεξερχομαι. Και τὰ μέν σαρ' έμοῦ σαν ς' ούθως έστιν άληθη και φαίνεται τούτω δε μη παρασχομένω του Ίους μάρ Ιυρας, ην δήπου λόγος ουδείς, άλλ' ήλωκεναι σαραχρημα ύσηρχε σιωπη. Συμσόται δ' όντες τούτου, και σολλών τοιούτων έργων κοινωνοί, είκοθως τα ψευδή μεμαρθυρήκασιν. Εί δ' έσθαι το σράγμα τοιού ον, έαν άσαξ άσαναισχυν λήσωσί τινες, και φανερώς τα ψευδή τολμήσωσι μαρτυρείν, ουδεν δε της άληθείας οφελος, σανδείνον έσται πρᾶγμα.

'Αλλα', νη Δία, ούκ είσι τοιοῦτοι; άλλ' ἴσασιν ύμῶν, ώς έγω νομίζω, πολλοί, και τον Διο΄΄ ιμον, και τον 'Αρχεβιάθην, και τον Χαιρέτιμον, τον ἐπιπόλιον τουτονί, οί, με Ξ' ἡμέραν μεν, ἐσκυθρωσάκασι, και λακωνίζειν φασί, και τρίβωνας ἔχουσι, και άσλᾶς ὑποθέθεν αι, ἐπειθάν δε συλλεγῶσι και μετ' άλλη-

λων γένωνται, κακών και αίσχρών οὐδεν έλλειπουσι. Καί ταῦτα τα λαμπρά, και νεανικά έστιν αὐτῶν. Ου γαρ ημείς μαρθυρήσομεν αλληλοις; ου γαρ ταῦθ' έταιρων έστι και φίλων; τι δέ και δεινόν έστιν, ών σαρέξεται κατά σοῦ; τυστομενον Φασί τινες οραν; ήμεις δε μηδ' ήφθαι το σαράσαν μαρτυρήσομεν. έκθεθυσθαι θοιμάτιον; τοῦτ' έκείνους σρότερον σεσοιηπέναι ήμεις μαρτυρήσομεν το χείλος έρβαφθαι; την κεφαλήν δέ γ' ήμεις, η έτερον τι κατεαγέναι Φήσομεν. Αλλά και μάρτυρας ιατρούς σαρέχομαι τοῦτ' ούκ έστιν, ὧ άνδρες δικασταί, σαρά τούτοις. "Όσα γαρ μη δι' αύτῶν, ούθενδε μάρτυρος καθ' ήμῶν εύσορησουσιν. Ή δ' ασ αυτών έτοιμότης, ουδ' αν είσεῖν, μα τους Θεούς, δυναίμην, όση καὶ οία σρος το σοιείν ότιουν ύσαρχει. Ίνα δ' είδητε, οία και διασραττόμενοι σεριέρχονται, λέγε αὐτοις ταυτασί τας μαρτυρίας. Σύ δ' έτσιλαβε το ύδωρ.

#### MAPTYPIAI.

Τοίχους τοίνυν διορύττοντες, και σαίοντες τους άπαντῶντας, ἀρ' ἀν ύμιν οκνήσαι δοκούσιν ἐν γραμματιδίω τὰ ψευδή μαρτυρείν ἀλληλοις, οί κεκοινωνηκότες τοσαύτης και τοιαύτης φιλασεχθημοσύνης, και σονηρίας, και ἀναιδείας, και ύβρεως; σάντα γάρ ταῦτ' ἔμοιγ' ἐν τοῖς ὑσο τούτων σραττομένοις ἐνεῖναι δοκεῖ. Καίτοι και τούτων ἔτερ' ἐστὶ πεπραγréunissent entre eux, il n'est point d'excès et d'infamies auxquels ils ne se livrent. Voici leurs beaux et magnifiques entretiens : « Ne témoignerons-» nous pas les uns pour les autres? N'est-ce pas un service de bons amis? Quel grief produit-on ontre toi? On dit qu'on t'a vu le frapper? -Nous témoignerons que tu ne l'as pas même » touché. On prétend que tu l'as dépouillé? -» Nous attesterons qu'ils ont commis les premiers » cette violence. On soutient que tu lui as fendu » la lèvre? — Nous dirons qu'ils t'ont blessé à la » tête ou dans d'autres parties du corps. » Mais moi, je produis des médecins pour témoins; eux ne peuvent en produire, et ne fournissent de témoins, contre nous, que des gens de leur société. Non, je ne pourrais dire quelle est l'audace de ces hommes, et combien ils sont déterminés à tout faire. Afin qu'on sache à quelles violences ils se livrent en toute occasion; greffier, lisez les dépositions qui l'attestent; et vous, arrêtez l'eau [7].

## On lit les dépositions.

Vous semble-t-il que des gens qui percent les murailles, qui frappent tous ceux qu'ils rencontrent, craindront de rendre les uns pour les autres de faux témoignages? Quel scrupule doivent avoir des hommes capables de traits aussi odieux d'audace, de méchanceté, d'effronterie, d'insolence; traits qui caractérisent les actions qu'on vient de

vous attester. Il y a sur leur compte des faits encore plus graves; mais il ne m'aurait pas été possible d'aller à la recherche de toutes les personnes qui ont été l'objet de leurs insultes.

Il est bon de vous prévenir d'un moyen dont j'apprends que Conon doit faire usage; ce sera une des plus fortes preuves de son impudence. Il vous présentera, dit-on, ses enfans; et jurant sur leur tête, il fera les imprécations les plus horribles; des imprécations telles que celui qui me les a annoncées, en était surpris lui-même. Ces excès d'audace n'en imposent que trop souvent. Les hommes les plus honnêtes, ceux qui ont le plus de droiture, sont les plus faciles à s'y laisser prendre: mais doit-on en croire les particuliers qui y ont recours, quand on connaît leur vie et leur naturel?

Je vais vous prouver, par des faits, combien l'accusé est peu scrupuleux sur ces articles; car il a fallu absolument m'en instruire. J'ai appris qu'un certain Bacchius, que vous avez condamné à mort Aristocrate, à qui vous avez fait crever les yeux [8]; d'autres gens pareils, et Conon, formaient, pendant leur jeunesse, une coterie sous le nom de Triballes [9]; qu'ils mangeaient les restes des sacrifices d'Hécate; qu'ils ramassaient, pour en faire entre eux des festins, les morceaux de porcs avec lesquels les prytanes purifient le peuple, lorsqu'il est au moment de s'assembler; qu'ils juraient et se parjuraient avec la plus grande licence. Est-ce

μένα τούτοις δεινότερα. 'Αλλ' ήμεις ούχ οίοί τε γενοίμεθ' αν σαντας έξευρειν τους ποικημένους.

"Ο τοίνυν σάντων άναιδεστατον μελλειν αὐτον άκουω ποιεῖν, βελτιον νομίζω προεισεῖν ύμῖν εἶναι. Φασὶ γάρ, σαραστησάμενον τους σαῖδας, αὐτον κατά τούτων ὁμεῖσθαι, καὶ ἀράς τινας δεινάς καὶ χαλεσάς έσαράσεσθαι, κὰ τοιαύτας, οἴας ἀκηκοώς γε τις θαυμάσας ἀσηγγειλεν ἡμῖν." Εστι δε, ὧ ἀνθες δικασταὶ, ἀνυσόστατα μεν τὰ τοιαῦτα τολμήματα. Οἱ γάρ, οἷμαι, βέλτιστοι, καὶ ἡκιστ' ἀν αὐτοὶ τι ψευσάμενοι, μάλισθ' ὑσο τῶν τοιούτων έξαπατώνται. Οὐ μην ἀλλά δεῖ, σρὸς τὸν βίον καὶ τὸν τρόσον ἀποβλεποντας, πιστεύειν.

Την δε τούτου στρος τα τοιαῦτ ολιγωρίαν εγω προς ύμας ερω πεπυσμαι γαρ εξ αναγκης. Ακούω γαρ, ω άνθρες δικασταί, Βακχιόν τε τινα, ος σαρ ύμιν απέθανε, κ Αριστοκράτην, τον τους οφθαλμους διεφθαρμένον, και τοιού ους εθέρους τινάς, και Κόνωνα του ονί, εθαίρους είναι, μειράκια όνθας, κ Τριβαλλους επωνυμίαν έχειν, τούτους τα τε έκαταῖα κατεσθίειν, και τους όρχεις τους έκ των χοίρων, οῖς καθαίρουσιν, όταν είσιεναι μελλωσι, συλλέγον θας, έκασθοτε συν-

η όλιοῦν. Οὐ δη Κονων ὁ τοιοῦλος σισλός ἐσλιν ὁμνύων οὐθὲ πολλοῦ θεῖ ἀλλ ὁ μηδ εὐορκον μηθὲν ἀν ὁμόσας, κατά δε δη σαίθων, ὧν μη νομίζετε, μηδ ἀν μελλήσας, άλλα καν ότιοῦν παθών σρότερον, εἰ δ ἀρ ἀναγκαῖον, ὁμνύων ώς νόμιμον, άξιοσιστότερος τοῦ κατά τῶν παίθων ὁμνύντος, καὶ διὰ τοῦ πυρός. Ἐγώ τοίνυν, ὁ δικαιότερον σου πιστευθείς ἀν κατά πάντα, ὧ Κόνων, ηθέλησα ὁμόσαι ταυτί, οὐχ ὑσερ τοῦ μη δοῦναι δίκην ὧν ηδίκηκα, καὶ ότιοῦν ποιῶν, ὧσσερ σύ, άλλ ὑσερ τῆς ἀληθείας, ἡ ὑσερ τοῦ μη προσυζισθήναι, ὡς οὐ κατεπιορκησόμενος τὸ πράγμα. Λέγε την σρόκλησιν.

#### ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ.

Ταῦτ' ἐγω καὶ τότ' ἡθελησα ὁμόσαι, ἢ νῦν ὁμνύω τους θεους καὶ τὰς θεὰς ἄσαν ὰς καὶ πάσας, ὑμῶν ἔνεκα, ὧ ἀνθρες δικασταὶ, καὶ τῶν σεριεστηκότων, ἢ μην παθων ὑσο Κόνωνος ταῦτα, ὧν δικάζομαι, ἢ λαβων πληγὰς, καὶ τὸ χεῖλος διακοπεὶς οὐθως ώσὶε καὶ ἡαφῆναι, καὶ ὑβρισθεὶς, την δίκην διώκειν. Καὶ εί μὲν εὐορκῶ, πολλά μοι ἀγαθὰ γένοιλο, ἢ μηθέποτ' αῦθις τοιοῦτο μηθὲν πάθοιμι' εἰ δ' ἐσιορκῶ, ἐξώλης

donc quelqu'un tel que Conon, qui doit en être cru sur son serment? Il s'en faut bien. Un homme qui se ferait une peine de jurer même selon la vérité, auquel il ne viendrait pas sculement à l'esprit de jurer, contre l'usage commun, sur la tête de ses enfans [10], qui aimerait mieux s'exposer à tout, que de se le permettre, et qui se contenterait du serment ordinaire, s'il fallait absolument en prêter, est, sans doute, plus digne de foi que celui qui jure par le feu et sur la tête de ses enfans. Pour moi, ô Conon, moi qui, à tous égards, mérite mieux que vous d'en être cru, j'ai voulu prêter serment, non pas certes, comme vous, afin d'éviter la peine d'un délit, et d'échapper, par un parjure, prêt en conséquence à tout faire, mais afin de n'être point exposé à essuyer un nouvel outrage, par une condamnation juridique. Greffier, lisez la proposition que j'ai faite à l'accusé.

## Le greffier lit.

Voici le serment que j'ai voulu prêter, et que je prête en ce jour : Je jure, Athéniens, en votre présence, à la face de toute cette assemblée, je jure par tous les dieux et toutes les déesses, que j'ai essuyé, de la part de Conon, les mauvais traitemens dont je me plains; que j'en ai reçu des coups; qu'il m'a fendu la lèvre, au point qu'il a fallu la recoudre; qu'il m'a outragé indignement, et que c'est là ce qui m'a fait intenter ce procès.

Si je jure selon la vérité, puissé-je être comblé de biens, n'être jamais exposé à souffrir de pareils outrages! au contraire, si je me parjure, puissionsnous périr moi et tous ceux qui sont nés de moi, ou qui en pourront naître! Mais je ne me parjure pas, je le proteste, en dépit de Conon.

Vous seriez animés, ô Athéniens, contre quiconque vous cût traités d'une manière aussi atroce que je l'ai été; je vous prie donc, si je vous ai fourni les meilleures preuves, si je les ai confirmées par un serment, je vous prie de sévir contre Conon, par lequel j'ai été outragé. Ne regardez, je vous conjure, ne regardez comme délit privé aucune de ces insultes qui peuvent être faites à tout citoyen; mais protégez celui qui en a été l'objet; détestez ces hommes qui, avant le crime, sont audacieux et téméraires, et qui, au moment de subir la peine, sont fourbes et impudens, ne s'embarrassent ni de l'honneur, ni des usages, de rien, en un mot, pourvu qu'ils échappent.

Conon vous suppliera et versera des larmes; mais considérez lequel de nous deux serait plus digne de compassion, ou moi, si après avoir essuyé les outrages de Conon, j'étais outragé de nouveau en n'obtenant pas justice; ou Conon, s'il subit la peine qu'il mérite. Considérez s'il est utile à chacun de vous, qu'il soit permis de frapper et d'insulter les citoyens; je ne le pense pas. Or, si vous renvoyez Conon absous, vous multiplierez

άσολοίμην αὐτός τε, καὶ εἴ τί μοι ἐστὶν ἢ μέλλει ἔσεσθαι. ᾿Αλλ΄ οὐκ ἐστιορκῶ, οὐος ἀν Κόνων διαρραγῆ.

'Αξιῶ τοίνυν ύμᾶς, ῷ ἀνορες δικασ αί, παν θ', ὅσα ἐστὶ δίκαια, ἐωιδείξαντος ἐμοῦ, ἢ ωίστιν ωροσθέντος ὑμῖν, ὡσωτρ ἀν αὐτος ἔκαστος ωαθών, τον ωτωσοιπκότα ἐμίσει, οὐτως ὑπερ ἐμοῦ προς Κονωνα τουτονὶ την ὁργην ἔχειν, καὶ μη νομίζειν ἰδιον τῶν τοιούτων μηδεν, ὁ κἀν ἀλλω τυχον συμβαίη, ἀλλ' ἐφ' ὅτου ποτ' ἀν συμβη, βρηθεῖν, καὶ τὰ δίκαια ἀποδιδόναι, καὶ μισεῖν τοὺς προ μεν τῶν ἀμαρημαθων βρασεῖς καὶ ωροωτεις, ἐν δε τῷ δίκην ὑωτεχειν ἀναισχύντους καὶ ωονηρούς, καὶ μήτε δόξης, μήτε ἔθους, μήτ ἀλλου μηδενὸς φροντίζοντας ωρός τὸ μη δοῦναι δίκην.

'Αλλά Λεήσεται Κονων, και κλαιήσει. Σκοσείτε Λή, σότερος έστιν έλεεινότερος ο σεσουθώς οία έγω πέπονθα ύπο τούτου, εί σροσυβρισθείς άσειμι και Λίκης μη τυχών, η Κόνων, εί Λώσει Λίκην; σότερου Λ΄ ύμῶν έκασθω συμφέρει έξείναι τύπθειν ὁ ύβρίζειν, η μη; Έγω μεν οιομαι μη. Ουκούν, αν μεν αφίητε, εσονται σολλοί, εαν δε κολάζητε, ελάττους.

Πολλ' αν είπειν έχοιμι, ω άνορες δικασταί, ως και ήμεις χρησιμοι, και αυτοί, και ο πατηρ, έως έζη, και τριηραρχούντες, και στρατευόμενοι, και το προσταττόμενον σοιούντες, και ως ουθέν ου ό ούτος, ούτε των τουτου ουθείς. Αλλ' ούτε το ύθωρ ίκανον, ούτε νύν περί τουτων ό λόγος έστίν. Εί γαρ δη όμολογουμένως έτι τουτων και άχρηστοτέροις και πονηροτέροις ήμιν είναι συνέβαινεν, ου τυστητέοι, ουθέ ύβριστέοι δησου έσμεν.

Ούκ οἶδ' ότι δεῖ πλείω λέγειν. Οἴομαι γάρ ύμᾶς μηθεν άγνοεῖν τῶν εἰρημένων. les insolences; au lieu que vous en diminuerez le nombre, si vous le punissez.

Je pourrais m'étendre sur ce que nous avons fait pour l'etat, moi et mon père, tant qu'il a vécu, soit en servant dans les armées, soit en commandant des vaisseaux, soit en exécutant tous vos ordres; je pourrais vous montrer que Conon et ses fils n'ont rien fait pour vous. Mais le tems qui m'est accordé, ne pourrait sussire pour ce détail : d'ailleurs, quand nous serions plus méchans et plus inutiles que nos adversaires, devrait-on pour cela nous frapper?

Vous vous souvenez, je pense, de tout ce que j'ai dit, et il n'est pas nécessaire que j'en dise davantage [11].

#### NOTES

### DU PLAIDOYER DE DÉMOSTHÈNE

#### CONTRE CONON.

- [1] Suivant Harpocration, Panacte était une ville entre l'Attique et la Béotie. Suivant d'autres, ce n'était qu'un fort de l'Attique.
- [2] Léocorie était un temple bâti dans le Céramique, en l'honneur des filles de Léon, qui, dans une peste dont fut affligée Athènes, avaient été vouées par leur père pour le salut de la ville. Plus bas, Métite était un quartier d'Athènes, un bourg de la tribu Cécropide, ainsi appelè de Mélite, fille de Myrmex, fils d'Apollon.
- [3] Il y a d'autres noms en grec, des noms inconnus chez nous, des noms obscènes que se donnaient des libertins et des débauchés. Je les ai remplacés par des noms connus, par des noms consacrés, dans le paganisme, au libertinage et à la débauche.
- [4] L'orateur ne nomme que Ctésias dans ce discours; mais cet endroit et d'autres annoncent que Conon avait plusieurs fils, et qu'ils étaient avec lui quand il insulta Ariston.
- [5] Brauron était un bourg de l'Attique; chaque bourg avait ses sacrifices : c'est de la prêtresse chargée de ces sacrifices qu'il est ici question.
- [6] Le grec dit expressément jusqu'au detà de minuit; mais la chose est bien extraordinaire et paraît incroyable. Que ce fils... De quel fils Conon voulait parler, et à quelle occasion il en parlait, c'est ce qu'il n'est guère possible de deviner.
- [7] On sait que les Anciens se servaient d'horloges d'eau pour mesurer le tems que devaient parler les orateurs. Le tems où l'on faisait lire les pièces n'était pas compté.
- [8] Je n'ai vu nulle part que ce supplice fût en usage à Athènes. Les auteurs qui font l'énumération des supplices usités dans cette ville, ne parlent point de celui-ci. Peut être l'expression grecque ne signifierait-elle pas, à qui on a fait crever les yeux, mais, qui a perdu les yeux par un accident, ou dont la vue est extrêmement affaiblie. ( C'est assuré.

ment ce dernier sens qui est le véritable. L'autre est un contre - sens. Addit. de l'Édit.).

- [9] Triballes, les Triballes étaient un peuple de la Mysie. Ici, c'est un nom que se donnait une coterie de débauchés. J'ignore pourquoi ils prenaient ce nom. Qu'ils ramassaient.... On sait que les sacrifices d'expiation et de purification étaient fort en usage chez les Anciens. On immolait un jeune porc pour purifier le peuple avant qu'il s'assemblât. On jetait les morceaux de la victime qui avait servi à la purification : apparemment qu'on ne pouvait les manger sans se rendre coupable d'impiété.
- [10] Cependant nous voyons, dans plusieurs discours de notre orateur, que sa mère elle-même, et d'autres encore, ont voulu prêter ce serment. (Mais c'est Androtion qui parle et non pas Démosthène. Addit. de l'Édit.).
- [11] La formule qui termine ce plaidoyer se retrouve à la fin de la harangue contre Leptine, et du plaidoyer contre Nausimaque. Isée l'a aussi employée deux fois. Nous avons écrit ou, au lieu de o, n, comme M. Wolf l'avait conseillé In Leptineam, p. 588. (Note de l'Éditeur).

### SOMMAIRE

### DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE ANDROTION.

Sect

Nous ne répéterons pas ce que nous avons déjà dit, dans plusieurs endroits, du sénat des Cinq-cents: ce sénat changeait tous les ans ; le trésor lui remettait une somme pour faire construire de nouvelles galères. C'était l'usage de récompenser le sénat d'une couronne d'or, lorsqu'il sortait de charge, supposé qu'il se fût bien conduit, et que le peuple l'en jugeât digne. Mais s'il n'avait pas fait construire de galères, il lui était défendu, par la loi, de demander une récompense. Androtion, avocat de cet ordre, porta un décret pour faire décerner une couronne d'or au dernier sénat, quoiqu'il n'y eût pas eu de galères construites, l'intendant des ouvriers s'étant enfui avec la caisse. Euctémon et Diodore, ennemis mortels d'Androtion, attaquent son décret. Euctémon avait parlé le premier : Diodore, pour lequel Démosthène a composé cette harangue, ne parle qu'en second.

Après un court exorde, où il expose les motifs de ressentiment particulier et les vues d'intérêt public, qui lui ont fait intenter l'accusation présente, il attaque le décret,

par forme de réfutation, comme illégal et comme illégitime. Androtion n'avait pas fait adopter son décret par le sénat actuel; c'était une formalité nécessaire: l'orateur résute en peu de mots la raison subtile par laquelle il prétendait justifier ce défaut de formalité. Il se défendait par l'usage; il disait que tous les sénats avaient obtenu leur récompense de cette façon : Démosthène nie le fait, et montre que, quand il serait véritable, ce ne serait pas une raison pour enfreindre de nouveau la loi. Il est défendu au sénat, dit l'accusé, de demander une récompense, quand il n'a point construit de vaisseaux; mais il n'est point défendu au peuple de lui en accorder, quand d'ailleurs il l'en juge digné : l'accusateur répond, 1.º que les sénateurs ont fait des demandes; 2.º que le peuple n'est pas libre d'accorder une récompense au sénat qui n'a point construit de vaisseaux, et que c'est-là l'esprit de la loi. Il explique cette loi, et prouve qu'elle doit être observée à la rigueur, par l'importance de la marine pour la ville d'Athènes. Il s'étend un peu là-dessus, et rapporte plusieurs exemples. En vain Androtion objectera que l'intendant des ouvriers s'était enfui avec la caisse : on ne doit pas recevoir d'excuse ; il faut que les vaisseaux soient présentés tout construits. Enfin, il a tort de dire qu'on ne doive pas s'en prendre au sénat, qu'il n'y a point eu de vaisseaux construits.

Tels sont les chess principaux de l'accusation; il y avait outre cela deux chess accessoires. Androtion est coupable d'impudicité, son père est débiteur du trésor : c'est une

double raison pour qu'il ne lui soit point permis de parler en public, de porter des décrets. Par rapport au premier chef, le reproche qu'on me fait d'impudicité, dit Androtion, est une pure invective. D'ailleurs, s'il était vraiment coupable, on devait le dénoncer aux thesmothètes. Ce n'est pas une pure invective, répond Démosthène, puisque je prouve ce que j'avance, par une déposition digne de foi. Je vous dénoncerai aux thesmothètes, mais je peux m'en dispenser ici. Il le prouve par un raisonnement, et par les lois de Solon, qui offraient plusieurs moyens de poursuivre un coupable. Il explique l'intention du législateur, qui se contentait de défendre à un homme convaincu d'impudicité, de parler à la tribune, de prendre part à l'administration publique. Quant au second chef, Androtion ne peut pas dire non plus qu'on devait le dénoncer, il doit prouver que son père n'est pas débiteur du trésor; car, s'il l'est véritablement, héritier de sa diffamation, il ne peut ni parler en public, ni proposer de décrets.

L'orateur résute quelques autres désenses de l'accusé, s'efsorce de décréditer la démarche des citoyens qui doivent solliciter en sa faveur, lui ôte un resuge auquel il avait recours (Je suis persécuté, disait-il, à cause des contributions levées par moi au nom du peuple); et termine sa harangue par une longue et véhémente déclamation contre son ministère.

Les anciens rhéteurs ont dit de cette harangue que Démosthène l'avait travaillée avec un soin particulier,

étant jaloux de l'emporter pour l'éloquence sur Androtion, disciple d'Isocrate, orateur très-subtil, fortifié dans le talent de la parole par un long exercice. On y remarque, en effet, beaucoup de raisons extrêmement subtiles, et il semble que Démosthène y ait voulu faire assaut de subtilité contre un orateur qui s'en piquait. Elle est de même date que la harangue contre Leptine, et par conséquent elle a été composée avant celle contre Midias, sous l'archonte Callistrate, dans la seconde année de la CVI.º olympiade, et dans la vingt-septième de Démosthène. Le texte est obscur et embrouillé en plusieurs endroits; j'ai tâché de l'éclaircir le mieux qu'il m'a été possible.

## ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

#### Ο ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΟΤΙΩΝΟΣ

ΛογοΣ.

( )ΠΕΡ Ευπτημων, ω άνορες δικασταί, παθών ύπ' 'Ανδροτίωνος κακώς, άμα τη τε σολει βοηθείν ώς το δείν, και δίκην ύστερ αύτοῦ λαβείν, τοῦτο κάγω σειράσομαι σοιείν, έαν άρα οίος τε ω̂. Συμβέβηπε δέ, πολλα καί δεινα καί παρα πάντας τους νόμους Ευκτημονος ύβρισμένου, έλαττω ταῦτ' εἶναι τῶν έμοι γεγενημένων δι 'Ανδροτίωνος πραγμάτων. Ούτος μέν γε είς χρηματα, και το σαρ ύμαν αδίκως έκσεσείν, εσε βουλεύθη εμε δε οὐο αν εδεξατο των , όντων ανθρώσων ουθέ είς, εί τα κατασκευασθέντα ύπο τούτου παρ' ύμιν έπιστεύθη. Αιτιασάμενος γάρ με, ά και λέγειν αν οκνήσειε τις, εί μη τυχοι σροσόμοιος ων τούτω, τον πατέρα ώς άπεκτονα έγω τον έμαυτου, και κατασκευάσας άσεβείας γραφήν, ουκ έω έμε, άλλ έωι τον θείον μου, γράφας άσεβείν έμοι συνιόντα είς ταύτον, ώς σεσοιηχότι ταῦτα, είς άγωνα κατέστησεν, ον εί συνέζη τότε άλωναι, τίς αν αθλιώτερα έμου ωεωονθώς ην ύωο τούτου; Τίς γάρ αν ή Φίλος, η ξένος, είς ταύτο σοτ έλθειν ήθελησεν

## HARANGUE

# DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE ANDROTION.

 $\mathbf{S}_{\mathbf{I}}$  Euctémon, persécuté par Androtion, a cru devoir joindre aux intérêts de la république ceux de sa propre vengeance, je vais faire de même, Athéniens, si je le puis. Les torts d'Androtion, à l'égard d'Euctémon, quoiqu'aussi multipliés qu'atroces, sont bien inférieurs aux peines que m'a suscitées le même homme. Euctémon, par les intrigues criminelles de ce méchant, a risqué de perdre sa fortune et vos bonnes grâces; moi, personne dans le monde n'aurait voulu me recevoir, si vous eussiez ajouté foi à ses calomnies. Il m'a imputé le crime qu'on n'oserait nommer, à moins qu'on ne lui ressemblât, d'avoir tué mon père. Ce n'est pas moi directement, mais mon oncle qu'il a cité en justice; il l'a accusé d'impiété, parce qu'en me fréquentant, il fréquentait, disait-il, un parricide. S'il eût été condamné, quel sort aurait été plus triste que le mien? Quel ami, quel étranger n'aurait pas fui ma compagnie? Quelle ville aurait souffert dans son enceinte un homme jugé coupable d'un tel forfait?

Quoique j'aie si bien défendu mon parent, et que je me sois si pleinement justifié moi-même, que l'accusateur n'a pas obtenu la cinquième partie des suffrages, je tâcherai néanmoins de venger cette injure aujourd'hui, et dans tous les tems qui doivent suivre [1]. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce qui me concerne en particulier; mais je les supprime, pour m'occuper des torts énormes qu'il a causés à l'état dans son ministère. Je me bornerai à quelques réflexions qui m'ont paru échapper à Euctémon, et qu'il est à propos de vous mettre sous les yeux.

Si j'avais vu qu'Androtion pouvait se justifier, simplement et avec droiture, des griefs dont il est chargé, j'aurais gardé le silence; mais je suis convaincu que, ne pouvant rien alléguer de simple et de solide, il tâchera de vous séduire par mille discours artificieux, et de vous faire prendre le change sur nos imputations. C'est un imposteur habile, Athéniens, et il s'est exercé toute sa vie dans une éloquence trompeuse. Afin donc d'empêcher que la surprise ne vous fasse prononcer contre votre serment, ne vous fasse absoudre un

έμοι; Τίς Ν' ἀν είασε πόλις σου παρ' έαυτη γενέσθαι τον τοιούτον ἀσέβημα Λοκούντα είργασθαι; οὐκ ἐσθιν οὐδεμία.

Έγω τοίνυν ταῦτα μέν οὐ σαρά μικρον, ἀγωνιζόμενος παρ' ὑμῖν, ἀσελυσάμην, ἀλλ' ώστε τὸ σέμστον μέρος μη μεταλαβεῖν τούτους τῶν ψηφων τουτονὶ δὲ μεθ' ὑμῶν σειράσομαι καὶ νῦν, καὶ τὸν ἀλλον ἀσαντα χρόνον, ἀμύνεσθαι. Καὶ περὶ μέν τῶν ἰδίων ἔχων ἔτι πολλά λέγειν, ἐάσω περὶ δ' ὧν οἴσεθε την ψῆφον νυνὶ, καὶ σερὶ ὧν οῦτος, δημοσία σεσολιτευμένος, οὐκ ὀλίγά ὑμᾶς ἔβλαψεν, ά μοι σαραλισεῖν Εὐκτημων ἐδόκει, βέλτιον δ' ὑμᾶς ἀκοῦσαι, ταῦτα διεξελθεῖν ἐν βραχέσι σειράσομαι.

Έγω γάρ εἰ μέν έωρων τινά άσλην τουτω, περὶ ῶν Φευγει, προς υμᾶς οῦσαν ἀσολογίαν, οῦκ ἀν ἐσοιουμην σερὶ αὐτῶν μνείαν οὐδεμίαν νῦν δ' οῖδα σαφῶς, ὅτι οῦτος άσλοῦν μεν, οὐδε δίκαιον οὐδεν ἀν εἰσεῖν ἔχοι, ἔξαπατῶν δ' ὑμᾶς πειράσεται, σλάττων καὶ σαράγων προς ἔκαστα τουτων κακουργους λόγους. Ἐστι γάρ, ὧ ἀνδρες Αθηναῖοι, τεχνίδης τοῦ λέγειν, καὶ πάνδα τον βίον ἐσχόλακεν ένι τουδω. Υπέρ οῦν τοῦ μη, παρακρουσθέντας ὑμᾶς, ἐνανδία μεν τοῖς ὁμωμοσμενοις πεισθηναι ψηφισασθαι, ἀφεῖναι δε τοῦτον, ὄν ὑμῖν σολλῶν είνεκα άξιον κολάσαι, σροσέχετε τον νοῦν οῖς έρῶ, ἱν', ἀκουσαντες

έμοῦ, τρος έκαστον τῶν ὑπο τούτου ἐμβησομένων ἐχητε ὑπολαμβάνειν ἀ βεῖ.

"Εσίι γαρ εῖς μεν, ὧν οἰείαι τεχνικῶς ἐχειν αὐίῶς, λόγος, ϖερὶ τοῦ ἀϖροβουλευτου. Νόμος ἐστὶ, Φησίν Ἐκὰν ἀξίως ἡ βουλη Λοκῆ βουλεῦσαι Λωρεᾶς, Λιδόναι τὸν Λῆμον την Λωρεαν αὐτῆ. Ταῦτ ἐπηρετο, Φησίν, ὁ ἐπισία ης. Διεχειροθόνησεν ὁ δῆμος. "Εδοξεν. Οὐδὲν Λεῖ, Φησὶ, προβουλευματος ἐνταῦθα κατα γαρ τὸν νόμον ῆν τα γινόμενα. Ἐγω ο΄ αῦ τοὐνανθον οἰομαι, νομίζω δὲ καὶ ὑμῖν συνδόξειν, ϖερὶ τοὐλαν τα ϖροβουλευματα ἐκφέρειν μόνων, περὶ ὧν κελευουσιν οἱ νόμοι ἐωτεὶ, ϖερὶ ὧν γε μη κεῖνται νόμοι, οὐδὲ γράφειν την ἀρχην ϖροσήκει οὐδὲ ἐν Λήσου.

Φήσει τοίνυν, άπασας τοῦτον τον τρόπον εἰληφεναι τας βουλας, όσαι πώποτ έχουσι παρ ύμῶν δωρεαν, και οὐδεμιᾶ γεγενῆσθαι προβούλευμα πώποτε. Έγω δε οἰομαι μεν οὐχὶ λέγειν αὐτον άληθῆ, μᾶλλον δε οῖδα σαφῶς. Οὐ μὴν άλλ, εἰ τοῦτο τοιοῦτόν ἐστι τὰ μάλισθα, ὁ νόμος δε λέγει τὰνανθία, οὐχ, ὅθι πολλαις ἡμάρτηται δήσου σρότερον, διὰ τοῦτ ἐσεξαμαρθηθέον ἐσθὶ καὶ νῦν, άλλα, τοἰνανθίον, ἀρκθεν, ώς ὁ νόμος κελεύει, τὰ τοιαῦτα σοιεῖν ἀναγκάζειν ἀσὸ σοῦ σρώτου. Σὐ δή μὴ λέγε ώς χέγονε τοῦτο

homme qui mérite, à plusieurs titres, d'être puni, écoutez attentivement ce que je vais vous dire, et vous aurez de quoi opposer à toutes ses défenses.

En voici une qu'il croit fort subtile; elle regarde le défaut d'autorisation du sénat [2]. Il est, dit-il, une loi qui permet au peuple de récompenser le sénat, s'il juge qu'il ait mérité une récompense. Or l'épistate a fait son rapport, le peuple a prononcé; il n'est donc pas besoin ici d'un décret du sénat, puisqu'on a agi d'après une loi. Moi, je pense au contraire, et, sans doute, Athéniens, vous penserez de même, qu'on ne doit présenter au peuple de décret du sénat, que quand les lois le permettent, et que, si on n'y est pas autorisé par les lois, on ne doit porter absolument aucun décret.

Il dira, de plus, que tous les sénats qui ont obtenu de vous des récompenses, les ont obtenues de cette manière, et que jamais on n'a porté pour aucun de décret du sénat. Je crois, ou plutôt je suis certain qu'il avance une fausseté; cependant, quand la chose se serait faite comme il le dit, si la loi ordonnele contraire, il ne s'ensuit pas de ce que par le passé on a commis souvent la même faute, qu'on doive encore la commettre aujourd hui: il faut plutôt à l'avenir obliger tous les citoyens, en commençant par vous, Androtion, de se conformer à la loi. Ne dites donc pas que la chose s'est déjà faite, et souvent, mais prouvez qu'elle

pouvait se faire. Car si, par le passé, on a agi contre les lois, et que vous ayez suivi cet exemple, loin que pour cela vous deviez être absous, c'est au contraire pour cela même qu'on doit sur-tout vous condamner. En effet, comme vous n'auriez pas porté votre décret, si ceux qui, avant vous, en ont porté de pareils, avaient été condamnés par les tribunaux, de même, si on vous punit en ce jour, un autre, à votre exemple, n'en portera pas de semblable.

Quant à la loi selon laquelle il est défendu expressément au sénat, qui n'a point construit de vaisseaux, de demander une récompense, il est bon d'apprendre la manière dont il se défendra, et de juger de l'impudence du personnage par l'audace de ses discours. La loi, dit-il, ne permet pas au sénat de demander une récompense, s'il-n'a pas construit des vaisseaux: j'en conviens; mais elle ne défend nulle part au peuple d'en accorder. Si donc j'ai fait accorder au sénat une récompense sur sa propre demande, j'ai agi contre la loi; mais si, dans tout mon décret, sans parler de vaisseaux, je cite d'autres motifs pour lesquels je vais couronner le sénat, ai-je contrevenu à la loi [5]?

Il n'est pas difficile de répondre solidement à de telles raisons. D'abord, les proèdres du dernier sénat, et l'épistate leur chef, ont fait leur rapport au peuple, lui ont permis d'aller aux suffrages,

σολλάκις, άλλ' ως ούτω σροσήκει γίγνεσθαι. Ου γάρ, είτι σώσοτε μή κατά τους νόμους έπραχθη, συ δε τουτ' έμιμήσω, διά τουτ' άσοφυγοις αν δικαίως, άλλα πολλώ μαλλον άλισκοιο. "Ωσπερ γάρ, είτις έκεινων προήλω, συ τάδ' ούκ αν έγραφας, ούδως, αν συ νῦν δίκην δώς, άλλος ου γραφει.

Περί τοίνυν τοῦ νόμου, τοῦ διαρρήθην οὐκ ἐῶντος ἐξεῖναι μὴ σοιησαμένη τῆ βουλῆ τὰς τριήρεις αἰἢησαι τὴν δωρεὰν, ἄξιον ἐστιν ἀκοῦσὰι τὴν ἀσολογίαν ἢν σοιήσεται, καὶ Θεωρῆσαι τὴν ἀναίθειαν τοῦ τρόπου, δι ὧν ἐγχειρεῖ λέγειν. Ὁ νόμος, Φησίν, οὐκ ἐᾳ τὴν βουλὴν αἰτησαι τὴν δωρεὰν, ἐὰν μὴ σοιήσηται τὰς τριήρεις ὁμολογῶ δοῦναι δέ γε οὐθαμοῦ, Φησί, κωλύει τὸν δῆμον. Ἐγώ δ, εἰ μὲν ἔθωκ αἰτούση, σαρὰ τὸν νόμον εἰρηκα εἰ δὲ μὴ σεσοίημαι μνείαν περί τῶν νεῶν ἐν ὅλω τῷ ψηφίσματι, ἀλλ ἔτερ ἀττα λέγω, δι ά τὴν βουλὴν σὶεφανῶ, πῶς παρὰ τὸν νόμον εἰρηκα;

"Εστι δε σρός ταῦ λα οὐ χαλεπόν τα δίκαια ὑμῖν ἀνθεισεῖν ὅτι πρῶ θον μεν οἱ προεθρεύονθες τῆς Βουλῆς, καὶ ὁ ταῦτ ἐσιψηφίζων ἐσιστάτης, ἡρώτων καὶ διαχειροτονίαν ἐδίδοσαν, ὅτφ δοκεῖ δωρεᾶς ἀξίως ἡ Βουλή Βεβουλευκέναι, καὶ ὅτφ μή καίτοι, τούς γε μή αἰτοῦντας, μηθὲ ἀξιοῦντας λαβεῖν, τὴν ἀρχήν

ουδ' έπερωτάν σροσηκε. Πρός τοίνου τούτοις, ἔστιν ἀ Μειδίου κατηγορούντος της βουλης, και ἀλλων τινών, ἀναπηδών ες οι βουλευίαι ἐδέον ο μη σφάς ἀφελέσθαι την Λωρεάν. Και ταῦτα οῦ σαρ' ἐμοῦ δεῖ συθέσθαι τοὺς δικάζουτας ὑμᾶς, ἀλλ' αὐτοί παρόντες ἴστε τὰ ἐν τῷ δημφ γενόμενα ἀσθ', ὅταν μὲν μη φῆ την βουλην αἰτεῖν, ταῦθ' ὑσολαμβάνετε.

"Οτι δε οὐδε τον δήμον εὰ διοδναι, μη ποιησαμενη τας ναῦς, ὁ νόμος, καὶ τοῦτ' ἐωιδείξω. Διὰ ταῦτα γάρ, ω ἀνόρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦ Ιον ἔχει τον τρόπ ον ὁ νόμος, μη ἐξεῖναι τῆ βουλῆ μη ποιησαμένη τας τριήρεις αἰτῆσαι την δωρεαν, ἵνα μηδε ωεισθηναι, μηδ έξα-ωατηθηναι γένοιτ' ἐωὶ τῷ δημφ. Οὐ γὰρ ῷετο δεῖν ὁ τιβεὶς τον νόμον ἐωὶ τῆ τῶν λεγόντων δυνάμει τὸ ωρᾶγμα καταστησαι, ἀλλ', ὁ δίκαιον ῆν εὐρεῖν ἄμα καὶ συμφέρον τῷ δημφ, νόμφ τετάχθαι. Τας τριήρεις οὐ ωεωοίησαι μη τοίνυν αἴτει την δωρεάν. Όπου δ' αἰτεῖν οὐκ ἐᾳ, ωῶς οὐ σφόδρα δοῦναί γε κωλύει;

"Αξιον τοίνυν, ὧ ἀνορες 'Αθηναῖοι, κακεῖνο έξεθασαι, τί δήσοτε, ἀν τάλλα σάντα ή βουλή καλῶς βουet de décider si le sénat lui paraissait ou non mériter une récompense. Toutefois, s'ils ne devaient exiger ni demander de récompense, ils ne devaient pas non plus en faire leur rapport au peuple. Ensuite Midias et quelques autres, ayant accusé le sénat sur certains chefs, des sénateurs s'avancèrent et demandèrent qu'on ne les frustrât pas de la récompense. Il n'est pas besoin que je prouve ces faits à nos juges, puisqu'ayant été présens euxmêmes, ils savent ce qui s'est passé devant le peuple. Si donc Androtion prétend que le sénat n'a pas fait de demande, qu'ils lui opposent ce que je viens de dire.

Mais la loi ne permet pas, même au peuple, d'accorder une récompense au sénat qui n'a point construit de vaisseaux; et c'est ce que je vais prouver. Le motif de cette disposition de la loi, qui défend au sénat de demander une récompense, s'il n'a point construit de vaisseaux, c'est d'empêcher même qu'il soit libre au peuple de se laisser gagner ou séduire. Attentif à ne pas remettre la chose au pouvoir des orateurs, le législateur, sans doute, voulait déterminer, par une loi, ce qui pouvait être demandé, sans blesser la justice ni les intérêts du peuple. Vous n'avez point fait construire de vaisseaux, ne demandez point une récompense. Or, en ne vous permettant pas de demander, la loi ne défend-elle pas clairement de vous accorder?

Examinons aussi pourquoi, en supposant même T. VI. 25

que le sénat se fût bien conduit dans tout le reste, et qu'on n'eût aucun reproche à lui faire, il ne lui serait pas permis de demander une récompense, s'il n'avait pas fait construire de vaisseaux. Vous verrez, Athéniens, que ce réglement intéresse la sûreté du peuple. Personne, je crois, ne niera que tout ce qui, dans la république, est jamais arrivé ou arrive d'heureux, ou autrement, pour ne rien dire de sinistre, doit être attribué à la possession ou au défaut de navires. Je pourrais en citer plusieurs exemples anciens et modernes; je ne rapporterai que les plus connus, si vous le jugez à propos. Vous n'ignorez pas, je pense, que nos ancêtres, qui ont construit les Propylées et le temple de Minerve, qui ont orné tous les autres temples des dépouilles des Barbares, monumens dont nous nous glorifions à juste titre : vous n'ignorez pas, dis-je, vous le savez, par la tradition ou par l'histoire, qu'ayant abandonné leur ville, et s'étant renfermés dans Salamine, ils remportèrent, grâce à leurs vaisseaux, une victoire sur mer, conservèrent leur ville et leurs possessions, et rendirent aux autres Grecs tous ces signalés services dont le tems ne peut effacer le souvenir? Ces faits sont fort éloignés; en voici dont vous avez été les témoins. Vous savez que dernièrement, dans l'espace de trois jours, vous avez secouru les Eubéens, et forcé les Thébains de mettre bas les armes et de se retirer. Mais auriez-vous exécuté

revon, nai undels exn under ernaresai, ras de τριήρεις μη ποιήση ai, την δωρεαν ούκ έξεσ liv ail noai. εύρησετε γαρ τοῦτο το ἰσχυρον ύσερ τοῦ δημου κείμενον. Οίομαι γαρ αν μηθένα αντεισείν, ώς ούχ όσα σωσοτε τη σολει γέγονεν, η νῦν έστιν, άγαθά, ή θάτερα, ίνα μηθέν είσω Φλαύρον, έκ της των τριηρών, τα μέν κτησεως, τα δ' απουσίας, γέγονεν. οῖον (σολλα μέν γαρ ἄν τις ἔχοι λέγειν και παλαια καί καινά ά δ' οὖν πάσι μάλιστ άκοῦσαι γνώριμα, ταυτα μόνα έρω, εί βούλεσθε), οί τα Προσύλαια και τον Παρθενώνα οικούομησαν θες έκεινοι, και τάλλα σάντα άσο τῶν Βαρβάρων ίερα ποσμήσαντες, ἐρ' οίς φιλοτιμούμεθα σάντες είκοτως, ίστε γάρ δήπου τοῦτο ακοή, ότι, την σολιν εκλισόντες και κατακλεισθέντες είς Σαλαμίνα, έκ του τριήρεις έχειν, σάντα μέν τα σφέτερα αύτων και την σολιν, τη ναυμαχία νικήσαντες, έσωσαν, σολλών δέ και μεγάλων αγαθών τοις άλλοις Έλλησι κατέστησα, αίλιοι, ων ουδ' ο χρόνος την μνημην αφελέσθαι δύναλαι. Είεν. 'Αλλ' εκείνα μεν άρχαῖα καὶ παλαιά άλλ', ά πάντες έωρακατε, Ίσθ' ότι πρώην Ευβοεύσιν ήμερών τριών εβοηθήσατε, και Θηβαίους ύποσπονδους άπεσέμ ψατε. `Αρ' οὖν ταῦτ' ἐσράξατ' ἀν οὖτως όξέως, εἰ μη ναῦς εἴχετε καινὰς, ἐν αἶς ἐβοηθησατε; ἀλλ' οὖκ ἀν ἦοὖνασθε.

"Αλλα σολλα έχοι τις αν είσεῖν, α τη σολει γέγονεν έκ τοῦ ταύτας κατεσκευάσθαι καλῶς, άγαθα. Εἶεν. Ἐκ θε τοῦ κακῶς πόσα θεινά; Τα μέν πολλά έἀσω ἀλλ' ἐωὶ τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου (τῶν γας άρχαίων έν, ο σάντες έμου μάλλον έσίστασθε, ύσομνήσω), σολλών τε καί δεινών άτυχημάτων συμβάντων τη σολει, ου σρότερον τῷ σολεμώ παρέστησαν, τρίν ή το ναυτικόν αυτών άσωλετο. Και τι δεί τα σαλαιά λέγειν; τον τελευταίον γαρ ίστε, τον πρός Λακεθαιμονίους, πολεμον. Ότε μέν ναύς ουκ έδοκείτε αποστείλαι δυνήσεσθαι, πώς Sieneis' n modis; "ote ofo Cous over as wilous' emeion d' ασεστείλατε, είρηνης ετύχετε, όσοιας τινός ήβούλεσθε. 'Ωστε δικαίως, ω άνδρες 'Αθηναίοι, τηλικαύ ην έχουσῶν ροπήν ἐφ΄ έκατερα τῶν τριηρῶν, όρον τοῦτον τεθείκατε τη βουλή, σότερ' αυτήν δει λάβειν την δωρεαν, η ου. Εί γαρ σαντα τάλλα διοικήσειε καλώς, δί ων δε τότε τ' έξαρχης ταυτ' έκτησάμεθα κ νον σωζομεν, ταύτας μη σοιήσαιτο (τάς τριήρεις λέγω), ούθεν έχεινων όφελος. Την γάρ τῶν όλων σωθηρίαν σρώδον ύσαρχειν δεί παρεσκευασμένην τῷ δημφ. Οὖτος τοίνυν είς τοῦτ' έληλυθε τοῦ νομίζειν αύτῷ τὸ

cette entreprise avec autant de promptitude, si vous n'aviez eu des vaisseaux nouvellement construits pour secourir les Eubéens? Non, vous n'auriez pu réussir.

On pourrait encore rapporter plusieurs succès heureux de la république, dus au bon état de sa marine. Que de malheurs n'a pas occasionnés le désordre de cette même marine? Sans entrer dans le détail de tous les faits anciens, je me borne à un seul, dont vous êtes tous instruits mieux que moi. Sur la fin de la guerre du Péloponèse, quoique la république eût essuyé mille revers fâcheux, elle ne fut assujétie, que lorsque sa marine fut ruinée. Qu'est-il besoin de remonter si haut? Dernièrement, lorsqu'étant en guerre avec Lacédémone, vous ne pouviez envoyer de flotte, vous savez que, dans la position où était la ville d'Athènes, on vendait jusqu'aux herbes les plus viles [4]; et que, dès qu'on eut fait partir des vaisseaux de vos ports, vous obtîntes la paix telle que vous la souhaitiez.

Puis donc que la marine est pour vous d'une si grande importance, ce n'est pas à tort que vous avez exigé du sénat des vaisscaux, pour qu'il pût demander une couronne. Oui, supposé même qu'il se fût distingué dans tout le reste, s'il a négligé l'objet qui a été le principe et qui est le soutien de notre puissance, s'il n'a pas fourni de vaisseaux, tout le reste lui serait inutile: il faut qu'avant tout

il ait procuré au peuple ce qui fait la sûreté de l'état. Androtion s'est tellement persuadé qu'il lui était permis de dire et de proposer tout ce qu'il voulait, que, quoique le sénat se soit conduit comme vous venez de l'entendre, et qu'il n'ait pas fait construire de vaisseaux, il a proposé de lui accorder une récompense.

Il ne pourra dire, et vous ne pourrez vous laisser persuader, que son décret n'est point contraire aux lois. Mais j'apprends qu'il doit s'appuyer de cette nouvelle raison: S'il n'y a pas eu de vaisseaux construits, dira-t-il, ce n'est point la faute du sénat; l'intendant des ouvriers s'est enfui avec la caisse, et a emporté deux talens et demi; c'est un de ces accidens qu'on ne saurait prévoir.

Pour moi, je serais surpris qu'on voulût couronner le sénat pour un événement malheureux, et je croyais que ces sortes d'honneurs étaient réservés aux heureux succès. Mais j'avance quelque chose de plus, et je soutiens qu'on a tort de dire, et que la récompense ne soit pas contraire aux lois, et qu'il n'ait pas tenu au sénat qu'il n'y eût des vaisseaux de construits. Voici mes preuves. S'il faut accorder au sénat une récompense, quoiqu'il n'ait pas construit de vaisseaux, qu'est-il besoin de montrer à qui cela a tenu? S'il n'est pas permis de lui en accorder, pourra-t-il en recevoir, quand on prouverait que c'est tel ou tel qui est cause qu'il n'y a pas eu des vaisseaux de construits?

λέγειν και γράφειν έξειναι σαν ό, τι αν βούληται, ώστε, βεβουλευκυίας μεν τάλλα, όν τρόσον ύμεις άκούετε, της βουλης, ού σεσοιημένης δε τας τριήρεις, γέγραφε δούναι την δωρεάν.

Καί ταῦτα μέν ώς ου σαρά τον νομον έστιν, οὐτ' αν αύλος έχοι λέγειν, ούθ ύμεῖς πεισθείηθε αν ακούω Ν' αύτον τοιούτον έρειν τινά έν ύμιν λόγον, ώς ούχ ή βουλή γέγονεν αίτια του μή σεσοιήσθαι τας ναύς, άλλ ό των τριηροποιών ταμίας άσοδρας ώχετο, έχων σεντε ήμιταλαντα, και το πράγμα άτυχημα συμβέβηκεν. Έγω δε σρώτον μεν αυτό τοῦτο θαυμάζω, εί στεφανοῦν ἐπὶ τοῖς ήτυχημενοις ήξιου την βουλήν τῶν καλορθουμένων γάρ έγωγε ήγούμην έργων τας τοιαύτας ώρισθαι τιμας έσειτα κακείνο έτι Βουλομαι φράσαι πρός ύμᾶς. Ου φημι δίκαιον είναι σερί αμφοῖν λέγειν, ώς ου σαρά τον νόμον ή δωρεα δέδο λαι, κό ως ου δια την Βουλήν ουκ είσιν αι τριήρεις. Εί μέν γαρ διδόναι και μή σοιησαμένη σροσήκει, τί τούτο δεί λέγειν, δι' όντινα δήστοτε ου πεποίηνται; εί δ' ουκ έξεστι, τι μάλλον, αν δια τον δείνα η τον δείνα έτοιδείξη μη πεποιημένας, έκείνη προσήκε λα-Gείν; Χωρίς δε τούτων, έμοιγε δοχούσιν αίρεσιν ύμίν οί τοιούτοι λόγοι διδόναι, σότερα όἰεσθε σροφάσεις

καί λόγους δείν ακούειν των αδικούν ων ύμιας, ή ναύς κεκτησθαι. Εί μεν γας τουτου ταυτ' αποδέξεσθε. έσται δήλον άσασαις ταις βουλαίς, ότι δεί σρό-Φασιν σιθανήν έξευρείν σρος ύμας, ούχι τριήρεις καινάς σοιήσασθαι έκ δε τούτου, τά μεν χρήματα αναλωθήσεται, ναῦς δε ούχ έξετε ύμεῖς έαν δε, ώς ό νόμος λέγει, καί δεῖ τους όμωμοκόλας, πικρώς καί άπλως τας μεν προφάσεις ανέλητε, φανήτε δε άφηphuevoi the dapsar o'ti tas vaus ou nenoinelai, navles. ῶ ἀνδρες 'Αθηναῖοι, πεποιημένας ύμιν σαραδώσουσι τας τριήρεις, σάντα τάλλα σαρ ύμιν έωραπότες άσθενέστερα του νομου γεγενημένα. Ότι τοίνυν ουδ' αίλιος άλλος έσλιν ουθείς ανθρώπων του μη πεποιησθαι τας ναύς, και τοῦτο σαφώς ύμιν επιδείξω. Ανελούσα γαρ ή βουλή τον νομον, τοῦτον έχειροτονησεν αὐτῆ.

"Ετι τοίνυν έσειχειςεῖ λέγειν σερί τοῦ τῆς έταιρησως νοίμου, ώς ύβρίζομεν ήμεῖς, καὶ βλασφημίας οὐχὶ σροσηκούσας κατ αὐτοῦ ποιούμεθα. Καὶ φησὶ δεῖν ήμας, εἴσερ ἐσειστεύομεν εἶναι ταῦτα ἀληθῆ, σρὸς τούς θεσμοθέλας ἀσανλαν, ἵν' ἐκεῖ περὶ χιλίων ἐκινουνεύομεν, εἰ καταψευδόμενοι ταῦτ' ἐφαινόμεθα:

Ajoutez que de pareils discours vous donnent le choix d'écouter les vaines excuses de ceux qui vous font tort, ou d'acquérir des vaisseaux. Vous laisser persuader par Androtion, c'est déclarer à tous les sénats qu'il n'est pas nécessaire de vous construire des vaisseaux, qu'il suffit de vous fournir une excuse probable. Par-là, l'argent se trouvera dépensé, et vous n'aurez pas de vaisseaux. Au lieu que, si avec toute la rigueur que demandent la loi et le serment par lequel vous vous êtes liés, vous rejetez absolument toute excuse, vous refusez d'accorder une récompense pour cela seul qu'on n'a pas construit de vaisseaux, on vous livrera des vaisseaux tout construits, parce qu'on verra que nulle considération ne l'emporte auprès de vous sur l'autorité de la loi. Mais, afin de prouver qu'on ne doit s'en prendre qu'au sénat, qu'il n'y ait pas eu des vaisseaux de construits, je me contente de cette raison aussi évidente que simple: le sénat a enfreint la loi en nommant seul, sans l'agrément du peuple, l'intendant des ouvriers [5].

Pour ce qui est de la loi concernant le désordre des mœurs, il osera dire que nous l'outrageons, que nous proférons des injures déplacées; que si nous nous croyons fondés dans nos reproches, nous devons le dénoncer aux thesmothètes, et courir les risques d'être condamnés à mille drachmes, supposé que l'on nous convainque de calomnic; mais que débiter au hasard des imputations et des invectives, c'est chercher à vous tromper, et vous fatiguer sur des objets dont vous n'êtes pas juges.

Là-dessus, Athéniens, songez qu'il y a une grande différence entre l'imputation ou l'invective et la conviction. L'imputation est lorsqu'on fait un simple reproche sans le prouver. La conviction est lorsqu'on prouve la vérité de ce qu'on avance. Ceux qui cherchent à convaincre doivent nécessairement, ou tirer des inductions qui éclairent les juges, ou alléguer des présomptions, ou produire des témoins, puisqu'il n'est pas possible de vous mettre certains faits sous les yeux. Quand on emploie quelqu'un des trois moyens dont je parle, vous crovez toujours, et avec fondement, qu'on vous a fourni de quoi vous convaincre sur la vérité. Or, nous prouvons ici ce que nous avançons, non par des inductions, non par des présomptions, mais par un témoignage contre lequel on ne peut s'inscrire en faux. Nous faisons paraître un homme qui produit contre Androtion un mémoire dans lequel est contenue toute sa vie; et cet homme atteste, à ses propres risques, ce qui est porté dans le mémoire. Quand donc il dira que je me borne à des imputations et à des invectives, répondezlui que j'emploie, moi, des moyens de conviction, et que ce sont ses défenses qu'on doit traiter d'imputations vagues et d'invectives. Nous devions, ajoute-t-il, le dénoncer aux thesmothètes. A cela

νῦν Λε φενακίζειν φησίν, αἰτίας και λοιδορίας κενάς σοιουμένους, και ένοχλεῖν, οὐ Λικασταῖς τούτων οῦσιν, ὑμῖν.

Έγω δ' οιομαι δείν ύμας σρώτον μεν έχεινο λογίζεσθαι σαρ ύμιν αυτοίς, ότι σάμσολυ λοιδορία τε και αιτία κεχωρισμένον έστιν έλεγχου. Αιτία μέν γαρ έστιν, όταν τις, ψιλώ χρησάμενος λόγω, μη παράσχηλαι πίσλιν, ων λέγει έλεγχος δέ, όταν, οίς αν είση τις, και τάληθες όμου δείξη. Έσλι τοίνυν ανάγκη τους έλεγχοντας ή τεκμήρια δεικνύναι, δί ών έμφανιούσι το σιστον ύμιν, ή τα είκοτα φράζειν, η μαρτυρας σαρέχεσθαι ου γαροδόν τ' ένίων αὐτόστας ύμας έστι καταστησαι. Αλλ', όταν τις έσιδειχνύη τι τούτων, ίκανον νομίζετε έλεγχον έχειν ύμεις είκοτως της άληθείας έκαστοτε. Ήμεις τοίνυν, ούκ έκ λόγων είκοτων, ούδ έκ τεκμηρίων ταῦτ' έσιδείχνυμεν, άλλα, παρ' οῦ μάλισ α δίκην έσλι λαβείν τούτω, άνδρα σαρεσχημότα γραμματείον, εν ώ τα τούλφ βεβιωμένα ένεσλιν, ος, αύλον ύπευθυνον ποιήσας, μαρτυρεί ταῦτα. "Ωσβ', όταν μέν λοιδορίαν ταῦτα και αιτίαν είναι Φη, ύσολαμβάνετε, ώς ταύτα μέν έστιν έλεγχος, ά δ' ούτος σοιεί, ταυτα λοιδορία τε και αίτια όταν δ', ότι σρος τους θεσμοθέτας σροσηπεν ήμιν έσαγγέλλειν, έπείνο ύσολαμβάνετε, ότι και τοῦτο σοιήσομεν, και νῦν σροσηκόντως σερί τοῦ νόμου λέγομεν. Εί μεν γαρ, άλλον τινα άγωνα άγωνιζομένου σου, ταῦτα κατηγοροῦμεν, δικαίως αν ήγανακτεις εἰ δ' ὁ μεν νῦν ἐνεστηκως άγων ἐστι παρανόμων, οἱ νόμοι οἱ οὐκ ἐωσι λέγειν οὐοὲ τα ἔννομα τοὺς οὐτω βεβιωκότας, ἡμεῖς δ' ἐπιθείκνυμεν οὐ μόνον εἰρηκότα αὐτὸν σαράνομα, άλλα καὶ βεβιωκότα σαρανόμως, σῶς οὐχὶ σροσήκει λέγειν σερὶ τούτου τοῦ νόμου, δι' οὖ ταῦτα ἐλέγχεται;

Καὶ μὴν κεἰκεῖνό γε δεῖ μαθεῖν ὑμᾶς, ὅτι τους νόμους τουτους ὁ τιθεὶς Σόλων καὶ τῶν ἀλλων τους ωρλλους, οὐδεν ὅμοιος ὢν τουτω νομοθέτης, οὐχ ἐνὶ δεὐωκε τρόωω ωτερὶ τῶν ἀδικημάτων ἐκάστων λαβεῖν δίκην τοῖς βουλομενοις ωαρά τῶν ἀδικούντων, ἀλλὰ ωρλλαχῶς. Ἡδει γάρ, οἶμαι, τοῦθ, ὅτι τους ἐν τῆ πόλει γενέσθαι πάνθας ὁμοίους, ἢ δεινους, ἢ θρασεῖς, ἢ μετρίους, οὐκ ἀν εἰη. Εἰ μεν οῦν, ώς τοῖς μετρίοις δίκην ἐξαρκέσει λαβεῖν, οὐτω τοὺς νόμους βήσει, μετὶ ἀδείας ἔσεσθαι πολλους ωρνηρούς ἡγεῖτο, εἰ δὶ, ὡς τοῖς θρασέσι καὶ δυνατοῖς λέγειν, τους ἰδιωτας οὐ δυνήσεσθαι τὸν αὐθὸν τουθοις τρόωον λαμβάνειν δίκην. δεῖν δὶ ϣέτο μηδένα ἀωροτερεῖσθαι τοῦ δίκης τυχεῖν,

répondez-lui que nous comptons bien le dénoncer; mais que pour le présent [6] nous parlons de la loi qui est notre objet. Si nous l'accusions d'avoir enfreint une loi dans toute autre cause où il ne serait pas question d'infraction de lois, il serait fondé à se plaindre; mais puisque la cause présente roule sur une infraction de lois, puisque nous prouvons qu'il les a transgressées, et dans ses discours et par sa conduite, est-il donc hors de propos de parler d'une loi d'après laquelle il est convaincu d'une double infraction?

Il faut aussi, Athéniens, vous apprendre que Solon, auteur de ces lois et de la plupart des autres, législateur bien différent d'Androtion, nous présente plusieurs moyens de poursuivre, quand nous voudrons, un crime ou une injure, sans se borner à un seul. Il savait, je pense, qu'il n'est pas possible que tous les citoyens d'une ville soient également éloquens, hardis ou tranquilles. Si, en portant ses lois, il n'eût eu en vue que de fournir aux citoyens tranquilles les moyens de faire punir un coupable, bien des crimes ou des injures, selon lui, seraient restés impunis. S'il n'eût songé qu'aux citoyens hardis et éloquens, les citoyens timides, et qui ne sont pas au fait des affaires, n'auraient pu, comme les autres, se faire rendre justice: or, il croyait qu'on ne devait priver personne des moyens de l'obtenir comme il peut. Et comment parviendra-t-il à son but? c'est en proposant plusieurs moyens légitimes de poursuivre un crime ou une injure. Par exemple, dans le vol [7]: Vous avez de la force et de l'assurance? Traînez le coupable en prison; mais vous courez risque d'être condamné à mille drachmes. - Vous êtes trop faible? Dénoncez-le aux archontes; ils le feront pour vous. - Vous craignez cette voie? Citez-le à un tribunal. — Vous ne vous sentez point assez vigoureux ni assez hardi pour faire une action d'éclat, ou vous êtes trop pauvre pour payer mille drachmes? Citez-le devant un arbitre, et vous ne risquerez rien. — Vous ne voulez ni le traîner en prison ni le citer devant un arbitre? Dénoncez-le donc aux archontes, ou citez-le à un tribunal... Toutes ces voies sont différentes. Ainsi, pour le crime d'impiété, on peut conduire en prison, citer à un tribunal, dénoncer devant les Eumolpides ou devant le Roi des sacrifices. Il en est à-peu-près de même pour tout le reste.

Si donc quelqu'un ne peut disconvenir qu'il ne soit malfaiteur, impie, ou coupable de tel autre crime pour lequel on le cite en justice, et que traîné en prison il prétende être absous parce qu'on aurait pu le traduire devant un arbitre, ou qu'il aurait fallu le citer à un tribunal [8], ou, traduit devant un arbitre et cité à un tribunal, parce qu'on devait le traîner en prison et risquer de payer mille drachmes : cela serait ridicule, sans doute. Celui qui n'est pas coupable, doit prouver

ώς έκαστος δυναται. Πῶς οῦν ἐσται τοῦτο; ἐἀν πολλας ὁδους δῷ διὰ τῶν νόμων ἐπὶ τους κοικηκότας, οῖον τῆς κλοῶης ἐρρωσαι ὰ σαυθῷ πισθευεις; ἄπαγε ἐν χιλίαις δ' ὁ κίνουνος. Ασθενέσθερος εἶ; τοῖς ἄρχουσιν ἐφηγοῦ τοῦτο Φοικσουσιν ἐκεῖνοι. Φοδῆ καὶ τοῦτο; γράφου. Καταμέμφη σεαυτόν, καὶ, πένης ῶν, οὐκ ἀν ἔχοις χιλίας ἐκτῖσαι; δικάζου κλοῶης Φρός διαιτητήν, καὶ οὐ κινουνεύσεις. Οὐδέτερον βούλει τούτων; γράφου. Κατοκνεῖς καὶ τοῦτο; ἐφηγοῦ. Τούτων οὐδέν ἐστι τὸ αὐτό. Τῆς ἀσεβείας κατὰ ταὐτά ἐστιν ἀπάγειν, γράφεσθαι, δικάζεσθαι Φρός Εὐμολῶίδας, φράζειν Φρός τὸν Βασιλέα περὶ τῶν ἀλλων ἀπάντων τὸν αὐτὸν τρόῶτον σχεδόν.

Εί Γη τις ώς μεν ούχι κακούργος έστι μη λέγοι, η ώς ούκ άσεβης, η ό, τι Γησοτ' είη Γι' ο κρίνοιτο, Για ταῦτα Γ' έκφευγειν άξιοίη, εί μεν άσηγμένος είη, Γιότι προς Γιαιτητήν έξην αὐτῷ λαχεῖν καὶ γράφεσθαι χρην, εί Γε σρος Γιαιτητή φεύγοι, ότι χρην σε άσάγειν, 'ιν' έκινούνευες σερί χιλίων γέλως αἰ είη Γησουθεν. Ού γάρ τον γε μηθέν σεσοιηκότα Γεῖ σερί τοῦ τροσον όντινα χρη Γιδόναι Γίκην άντιλεγειν, άλλ' ώς οὐ πεποίηκεν άποδεικνύναι. Τον αὐλο Γη τροσον, 'Ανδροτίων, καὶ σύ μη Για ταῦτα οἴου

σοι προσήχειν μη δούναι δίκην, εί γράφεις ήταιρηχώς, ότι καί πρός τους θεσμοθέτας έσθ' ήμιν έπαγγελία, άλλ', η δείξον ου σεσοιηκότα ταυτα σαυτόν, η δίκην ύσεχε, εί γέγραφας τι τοιούτος ών. Ου γαρ έξεστί σοι. Εί δέ σε μη πάντας, όσους οι νόμοι διδόασι, τρόπους τιμωρούμεθα, χάριν ήμιν, ώπαραλείπομεν, έκείνων έχε, μη δια ταυτ άξιου μηδέ καθ ένα τρόπον δούναι δίκην.

"Αξιον τοίνυν, ὧ ἀνδρες "Αθηναῖοι, καὶ τον θέντα τον νόμον έξετασαι Σόλωνα, και βεάσασθαι όσην πρόνοιαν έφοιείτο έν άφασιν οίς έτιθει νόμοις της πολιτείας, και όσω σερί τουτου μάλλον έσσου δαζεν, η περί του πραγματος αυτού, ού τιθείη τον νομον. Πολλαχό Ξεν μέν οῦν ἄν τις ἴδοι τοῦτο, οὐχ ήκιστα δ' έκ τούτου του νομου, μήτε λέγειν, μήτε γράφειν έξειναι τοις ήταιρημόσιν. Εώρα γας έμεινο, ότι, τοις πολλοίς ύμων έξον λέγειν, ου λέγετε ώστε τουτό γε ούδεν ήγειτο βαρύ. Καιτοι σολλα αν είγεν, είγε κολάζειν έβουλετο, τούτου χαλεσώτερα θείναι. αλλ' ου τουτ' έσωουδασεν αλλά ταυτα άσεισεν ύσερ ύμων, και της σολιτείας. Ήδει γαο, ήδει, τοις αίσχρως, βεδιωκόσιν άπασων ούσαν έναν ιωθαθην πολιτείαν, εν ή σασιν έξεστι λέγειν τάκεινων ονείδη.

qu'il n'est pas coupable, plutôt que de disputer sur la manière de le poursuivre. De même, vous, Androtion, avez-vous proposé un décret, quoique vous ayez vécu dans le désordre? Sans croire éviter la peine parce que nous pouvons vous dénoncer aux thesmothètes, montrez que vous n'êtes pas coupable de ce qu'on vous impute, ou subissez la peine que vous méritez pour avoir proposé un décret malgré l'infamie de votre conduite, lorsqu'il vous était défendu d'en proposer. Si nous nevous poursuivons pas de toutes les manières que les lois nous accordent, sachez-nous gré de celles que nous négligeons, sans prétendre, à cause de cela, que vous ne devez être puni en aucune manière.

Il est à propos d'examiner avec quel soin Solon, auteur de cette loi, a pourvu, dans toutes celles qu'il a portées, au maintien du gouvernement, et comment il s'est plus occupé de cet objet, que de l'objet même pour lequel il porte directement une loi. On peut s'en convaincre par plusieurs de ses lois, et sur-tout par celle qui défend aux citoyens dont les mœurs ont été dissolues, de monter à la tribune, et de proposer des décrets. Il voyait que la plupart de ceux d'entre vous qui peuvent monter à la tribune, n'y montent pas; et, par conséquent, la défense d'y paraître ne lui semblait point une peine si dure. Cependant, s'il eût voulu punir les hommes dont je parle, il pouvait leur infliger de plus

fortes punitions; mais ce n'est point de cela qu'il s'est occupé; c'est pour votre avantage et pour l'intérêt du gouvernement, qu'il leur a fermé l'entrée de la tribune. Il savait, oui, il savait que le gouvernement le moins favorable à ceux qui ont vécudans le désordre, est celui où tout le monde peut leur reprocher leurs infamies. Et quel est ce gouvernement? le démocratique; car, dans l'oligarchique, il est défendu de décrier les chefs, leur vie eût-elle été plus déréglée que celle d'Androtion. Il n'a donc pas cru que l'état fût en sûreté, s'il se trouvait à-la-fois un grand nombre d'hommes remplis d'éloquence et de hardiesse, mais souillés de vices infâmes. Il a pensé qu'ils pourraient jeter le peuple dans mille écarts, et travailler à détruire la démocratic, ou du moins s'efforcer de corrompre les citoyens autant qu'il scrait en eux, pour trouver des gens qui leur ressemblassent davantage. Il défend donc absolument à de tels hommes de s'ingérer dans l'administration, de peur qu'ils ne trompent le peuple, et ne lui fassent commettre des fautes. Au mépris de réglemens si sages, ce citoyen honnête a cru devoir, non-sculement débiter des discours et proposer des décrets, malgré la défense des lois, mais encore attaquer les lois mêmes, et dans ses discours et dans ses décrets.

Quant à la loi qui lui enjoint la même défense, parce que son père est débiteur du trésor, et ne s'est pas acquitté, s'il dit que nous devions le dé-

"Εστι δ' αυτη τίς; δημοκρατία. Ουκουν ένομιζεν ασφαλές, είσοτε συμβήσεται γενέσθαι συχνούς άνθρωσους, κατά τους αυτους χρόνους, είσεεν μέν δεινούς και θρασείς, τοιρύτων δ' ονειδών και κακών μεστούς σολλά γαρ αν τον δημον ύσ αυτών ύπαχθέντα έξαμαρτεῖν κακείνους ήτοι καταλῦσαί γ' αν σειράσθαι το σαράσαν τον δημον (έν γας ταις ολιγαρχίαις, ουδ' αν ωσιν έτ' Ανδροδίωνος τινες αϊσχιον βεβιωκότες, ουκ έστι λέγειν κακῶς τους άρχοντας), η σροάγειν αν ώς συνηροτάτους είναι τους σολίτας, ίν' ώς όμοιό Ιαλοι σφίσιν ώσι. Την οῦν άρχην τοῖς τοιούτοις άσεισε μη μετέχειν του συμβουλεύειν, ίνα Λή μη Φενακισθείς ο Απμος έξαμαρτη μηθέν. Ων όλιγωρήσας ο καλός κάγαθος ούτος, ου μόνον ώξετο δείν λέγειν και γράφειν, ούκ έξον, άλλα και παρά τους νόμους ταῦτα σοιείν.

Περί μεν τοίνυν τοῦ νόμου, καθ΄ όν, ώφληκότος αὐτοῦ τοῦ σατρὸς τῷ Λημοσίῳ χρήματα καὶ οὐκ ἐκτετικότος, οὐκ ἔξεστι λέγειν οὐδε γράφειν τούτῳ, ταῦτα Λίκαια λέγειν ἀν ἔχοιτε εἰκότως, ἐὰν Φῆ δεῖν ἡμᾶς αὐτὸν ἐνδεικνύναι. Τότε γάρ τοῦτο σοιήσομεν,

ού, μὰ Δία, οὐχὶ νῦν, ἡνίκα δεῖ σε ἐτέρων, ὧν ἀδικεῖς, δοῦναι λόγον, ἀλλ' ὅταν ἢ προσήκον ἐκ τοῦ νόμου. Καὶ νῦν δε γε δεἰκνυμεν οὐκ ἐῶντα γράφειν σε, νὐδ' ὰ τοῖς ἀλλοις ἔξεστι, τὸν νόμον. Ὠς οὖν οὐκ ώφλεν ὁ σατήρ σου, τοῦτ' ἐσιδείξον, ἢ ὡς οὐκ ἀσοδράς ἔξηλθεν ἐκ τοῦ δεσμωθηρίου, ἀλλά τὰ χρήματα ἐκτίσας. Εἰ δε μὴ ταῦς ἔξεις δεικνύειν, οὐκ ἔξον, γέγραφας κληρονόμον γάρ σε καθιστησιν ὁ νόμος τῆς ἀτιμίας τῆς τοῦ σατρός, ὄντι δ' ἀτίμω σοι λέγειν οὐ σροσήκεν, οὐδε γράφειν. Καὶ σερί μεν τῶν νόμων, οὐς σαρεγρα μάμεθα, οἴομαι δεῖν ὑμᾶς, ἀν τι φενακίζειν ἐγχειρῆ καὶ σαράγειν οῦτος, ταῦς ὑσολαμ- βανειν, ὰ διεξελήλυθα ἐγώ.

Είσι δε και σερί των άλλων αυτῷ λόγοι, σερός το φενακίζειν ύμας εῦ μεμηχανημένοι περί ὧν βέλλιον ύμας προακουσαι. Έστι γαρ εἶς αυτῷ τοιοῦτος, μη σεντακοσίους ύμων αυτῶν ἀφελέσθαι την δωρεαν, μηθε όνείδει περιβαλεῖν ἐκείνων ὁ ἀγων, οὐκ ἐμός. Έγω δ' εἰ μεν ἐμέλλεῖε ἀφαιρησεσθαι του ους μόνον, άλλο δε μηθεν ώφελησειν την σόλιν, οὐδεν ἀν ύμας σφόδρα σπουδάζειν ήξίουν εἰ δε τῷ τοῦτο σοιῆσαι, πλείους η μυρίους τους άλλους σολίτας βελτίους εἶναι σροτρέψετε, σόσω κάλλιον τοσούτους σαρασκευάσαι

noncer, opposez-lui cette réponse solide, que nous le ferons, non pas, certes, à présent qu'il doit se purger d'autres griefs dont on le charge, mais en tems convenable, et d'une manière légitime. Nous, Androtion, nous prouvons, maintenant, que la loi ne vous permet pas même de proposer les décrets qu'elle permet aux autres citoyens; prouvez, vous, ou que votre père n'est pas débiteur du trésor, ou qu'il ne s'est pas échappé de prison, et qu'il en est sorti après avoir payé sa dette. Si vous êtes hors d'état de le prouver, vous avez donc proposé des décrets, malgré la défense de la loi, qui vous rend héritier de la diffamation de votre père. Une fois diffamé, vous ne pouviez, ni parler à la tribune, ni proposer de décrets. Voilà, Athéniens, ce que vous devez lui répondre au sujet des lois d'après lesquelles nous l'accusons, s'il cherche à vous tromper.

Il a encore préparé, pour sa défense, d'autres raisons subtiles, qu'il juge fort propres à vous faire prendre le change; il est bon de vous en prévenir. Il dira, par exemple, qu'il ne faut pas priver de la récompense et couvrir de déshonneur cinq cents de vos citoyens; c'est leur cause que je plaide, dira-t-il, et non la mienne. Pour moi, je dis que, si vous deviez seulement priver d'une récompense ceux pour lesquels il parle, sans procurer d'autre avantage à la république, la chose ne demanderait pas la même attention: mais, si par-là vous portez

à devenir meilleurs plus de vingt mille autres citoyens, ne vaut-il pas mieux rendre bons un aussi grand nombre, que d'accorder à cinq cents une faveur dont ils ne sont pas dignes? Au reste, je puis montrer que cette affaire n'est pas celle de tout le sénat, mais de quelques particuliers, auteurs de tout le mal, et principalement d'Androtion. Car enfin, qui sera déshonoré, si, Androtion gardant le silence, ne proposant plus le décret, ne fréquentant plus même la salle du sénat, les sénateurs ne sont pas couronnés? personne, sans doute. Il n'y aura de déshonoré que celui qui propose pour eux des décrets, qui agit pour eux, qui les fait agir comme il juge à propos, puisque c'est à cause de tels hommes qu'ils se sont comportés de manière à ne pas mériter de couronne.

Mais, quand ce serait l'affaire de tout le sénat, voyez s'il vous est plus utile de condamner l'accusé que de l'absoudre. Si vous le renvoyez absous, le sénat restera sous la tutèle des orateurs; si vous le condamnez, il ne sera plus dirigé que par des personnes simples et sans artifice; et les citoyens, qui verront que la perversité des orateurs aura privé le sénat d'une couronne, ne s'abandonneront plus à de pareils hommes, quand ils y siégeront; mais ils parleront eux-mêmes pour l'intérêt public. Parlà, délivrés de cette troupe de discoureurs audacieux qui vous obsèdent, vous verrez tout rentrer dans l'ordre. Ainsi, pour cette raison seule, quand

χρηστούς, η πεντακοσίοις άδικως χαρίσασθαι! ώς Ν' οὐδ' ἔστιν άπάσης το ωράγμα της βουλης, άλλα τινών, οίπερ εἰσὶν αἴτιοι τών κακών, καὶ ᾿Ανοροτίωνος, ἔχω λέγειν. Τῷ γάρ ἐστιν ὄνειδος, εἰ, σιωσώντος αὐτοῦ καὶ μηθέν γράφοντος, ἴσως λέ οὐδὲ τὰ πολλα εἰς τὸ βουλευτήριον εἰσιόντος, μη λάβη ή βουλή τὸν στέφανον; οὐδενὶ Λήσουθεν άλλα τοῦ γράφοντος καὶ σολιτευομένου, καὶ πείθοντος, ὰ βούλοιτο, τὴν βουλήν. Διὰ γάρ τούτους ἀνάξια τοῦ στεφανωθήναι βεβούλευκεν.

Οὐ μὴν ἀλλ', εί ἢ τὰ μάλισ απάσης ἔσθ' ὁ ἀγών τῆς βουλῆς, ὅσῷ συμφέρει μᾶλλον ὑμῖν καθαγνοῦσιν, ἢ μὴ, Θεάσασθε. Εἰ μὲν ἀπογνώσεσθε, ἐπὶ τοῖς λέγουσι τὸ βουλευτήριον ἔσται, ἐἀν Λὲ καταγνῶτε, ἐωὶ τοῖς ἰδιώταις. Ἑωρακότες γὰρ οἱ σολλοὶ, διὰ τὴν τῶν λεγόντων σονηρίαν, τὴνος ἀφηρημένην τὴν βουλὴν τὸν στέφανον, οὐχὶ σροήσονται τούτοις τὰς σράξεις, ἀλλὰ τὰ βέλτιστ' ἐροῦσιν αὐτοί. Εἰ δὲ γενήσεται τοῦτο, καὶ τῶν ἐθάδων καὶ συνεστηκότων ἡητόρων ἐσαλλαγήσεσθε, ὅψεσθε, ὧ ἀνόρες Αθηναῖοι, σάνθ',

ά προσήχει, γιγνόμενα. Ώστ, εί μηθενός άλλου ένεχα, δια γε ταῦτα, καταψηφιστέον.

Ο τοίνυν έτερον δεῖ μη λαθεῖν ύμᾶς, ακούσατε. Ίσως αναβήσεται, και συνερεί τη Βουλή Φίλισσος, και Αντιγένης, και ο άντιγραφεύς, και τινες άλλοι, οίτσερ έκει δι έαυτων είχον μετά τούτρυ το βουλευτηριον, κ) του Ιων των κακών είσιν αίτιοι. Δεῖ δη πάνλας ύμας γιγνώσκειν, ότι τουτοις έστι μέν ή στροφασις της συνηγορίας, τη βουλη βοηθείν, τη δ' άλη Seia, ύσερ αύτων αγωνιούνται και των εύθυνων, α'ς αυτούς προσηκει δουναι των σεσραγμένων. Έχει γαρ ούτως. Έαν μεν απογνώτε την γραφην ταυτην, άπαντές είσιν ασηλλαγμένοι, και δίκην ουθείς ουθεμίαν μή δω τίς γαρ έτ αν καλα Ιπφίσαιλο έκείνων, την Βουλήν ύμων έστεφανωκότων, ης ούτοι προέστασαν; εαν δε καταγνώτε, σρώτον μέν τα εύρρκα έσεσθ' έληφισμένοι, είτ' έσοι ταις εύθυναις έκαστον τούτων λαμβάνοντες, ος μεν αν υμιν αθικείν δοκή, κολασετε os δ' αν μη, τότε αφήσετε. Μη οῦν ώς ύσερ της βουλης λεγόντων και των σολλων, ακούετε, αλλ, ώς ύσερ αύτων σαρακρουομένοις, όργίζεσθε.

"Ετι τοίνυν 'Αρχίαν οίομαι τον Χολαργέα (κ) γαρ οῦτος εβούλευε σερυσιν), ώς επιεική, δεήσεσθαι, και συνερεῖν αὐτοῖς. Έγω δ' οῖμαι δεῖν ύμᾶς ωἰδί σως ἀκούειν 'Αρχίου' ἐρωὶᾳν αὐλόν, ταῦλα, ά καληγορεῖλαι il n'y en aurait pas d'autre, il faut condamner l'accusé.

Voici encore une chose dont vous devez être prévenus. On verra peut-être monter à la tribune, et parler pour les sénateurs, Philippe, Antigène, le trésorier de la compagnie, et quelques autres, qui ont dominé le sénat avec Androtion, qui sont la cause de tout le mal. Il est bon que vous sachiez que, sous prétexte de parler pour les sénateurs, ils plaideront réellement pour eux-mêmes, pour se dispenser de rendre compte de leur conduite; et voici comment. Si vous renvoyez l'accusé absous, ils seront tous délivrés de crainte, et aucun d'eux ne sera puni. En effet, qui jamais les condamnerait, si vous couronniez le sénat, dont ils auront pris la défense? Au lieu que, si vous condamnez Androtion, outre que vous prononcerez d'une manière conforme à votre serment, maîtres du sort des autres, à qui vous ferez rendre compte, vous punirez celui qui vous paraîtra coupable, et renverrez absous celui qui vous semblera innocent. Ne les écoutez donc pas comme parlant pour le sénat et le peuple; rejetez-les plutôt avec indignation, comme cherchant à vous séduire pour euxmêmes.

Je crois aussi qu'Archias, qui était lui-même sénateur l'année précédente, vous parlera en qualité de citoyen vertueux, et vous suppliera pour ses collègues. Voici, selon moi, comme vous devez écouter Archias. Demandez-lui si la conduite qu'on reproche au sénat, lui semble bonne ou mauvaise. S'il la dit bonne, ne l'écoutez plus comme un citoyen vertueux : s'il la dit mauvaise, demandez-lui pourquoi il ne s'y est pas opposé. S'il répond qu'il l'a fait, mais en vain, n'est-il pas ridicule de parler maintenant en faveur d'un sénat qui n'a pas voulu suivre ses conseils? S'il a gardé le silence, est-il juste que, n'ayant pas alors détourné ses collègues de commettre des fautes, quoiqu'il pût le faire, il prétende aujourd'hui qu'on doive couronner des hommes aussi coupables?

L'accusé ne manquera pas, sans doute, de dire qu'il se trouve dans tous ces embarras à cause des contributions qu'il a levées pour vous, sur quelques particuliers qui refusent impudemment de s'acquitter de leur taxe. Il se plaindra, ce qui, à mon avis, n'est pas une chose difficile, de ceux qui ne paient pas les contributions; il dira que le condamner, ce serait accorder toute impunité à ceux qui refusent de payer. Mais vous, Athéniens, observez d'abord que ce n'est pas là-dessus, mais sur la légitimité du décret que vous avez juré de prononcer; songez ensuite que, lorsqu'on reproche à des particuliers de causer des torts à l'état, il est absurde de prétendre qu'on ne doit pas être puni soi-même des dommages qu'on lui cause; dommages bien plus graves, puisque proposer des décrets illégitimes, c'est porter à l'état de bien

της βουλης, πόθερ αὐθῷ δοκεῖ καλῶς ἔχειν, η κακῶς καὶν μέν Φῆ καλῶς, μηκέτι τον νοῦν ὡς ἐπιεικεῖ προσέχειν ἐαν δὲ κακῶς, τί δη ταῦτ εἰα, Φάσκων ἐπιεικης εἶναι, πάλιν αὐτὸν ἐρωτᾶτε. Κὰν μὲν ἀντιλέγειν Φῆ, μηδένα δ' αὐτῷ ϖείθεσθαι, ἄτοπον δηπου νῖν λέγειν ὑπὲρ της τὰ βελτιστα οὐχὶ πειβομένης αὐτῷ βουλης ἐαν δὲ σιωπάν, ϖῶς οὐκ ἀδικεῖ, εἰ, παρον ἔξαμαρτάνειν μέλλοντας ἀποτρέπειν, τοῦτο μέν οὐκ ἐποίει, νῦν δὲ λέγειν τολμᾶ, ὡς δεῖ τοὺς τοσαῦτα κακά εἰργασμένους στεφανῶσαι;

Οἴομαι τοίνυν αὐτον οὐος ἐκείνων ἀφέξεσθαι τῶν λόγων, ὅτι ταῦτα πάντα αὐτῷ διὰ τὰς εἰσπράξεις γέγονεν, ἀς ὑπερ ὑμῶν ὁλίγους εἰσπράξαι φήσει, πολλὰ χρήματα ἀναιδῶς οὐ τιθέντας. Καὶ κατηγορήσει τούτων (πράγμα ράδιον, οἷμαι, διαπραξάμενος), τῶν μη τιθέντων τὰς εἰσφορὰς, καὶ φήσει πάσαν ἀδειαν ἐσεσθαι τοῦ μη τιθέναι τὰς εἰσφορὰς, εἰ καταψηφιεῖσθε αὐτοῦ. Ὑμεῖς δ΄, ῷ ἀνόρες ᾿Αθηναῖοι, πρῶδον μεν ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε, ὅτι οὐ περὶ τούτων δικάσειν ὁμωμόκατε, ἀλλ' εἰ κατὰ τοὺς νόμους τὸ ψήφισμα εἶπεν, εἶθ, ὅτι πάνδεινον ἐσδι, καληγορίαν ποιούμενον ὡς ἀδικοῦσί τινες την πόλιν, αὐτὸν ἀξιοῦν ῶν ἀδικεῖ, μειζόνων ὄντων, μη δοῦναι δίκην. Πολύ

γαρ δήπου μεϊζόν έστ' αδίκημα γράφειν παρά τους νόμους, ή την είσφοραν μη Βεΐναι.

Ότι τοίνυν, ουδ' εἰ φανερῶς ἔμελλεν, άλοντος τούλου, μηθείς είσοισειν, μηδ' εθελήσειν είσπραττειν, ούδ' ούτως άποψηφιστέον, έκ τωνδε γνώσεσθε. Υμίν παρά τας είσφορας τας άπο Ναυσινίκου, παρίσως τάλαντα τριακόσια ή μικρῷ σλείω, έλλειμμα τέττας α και δεκα έστι τάλαντα, ων έστα ουτος είσεσραξεν· έγω δε τιθημι άσαντα. Έσι μεν δη τους. έχοντας τιθέντας ου δείσθε Ανοροτίωνος, έπι δέ τους έλλειωντας. Έστι τοίνυν ύμιν νυνί σκεωτέον, εί τοσούτου τιμάσθε την πολιτείαν, και τους κειμένους νόμους, και το ευρκείν εί γαρ απο ψηφιείσθε τούθου, Φανερώς ούτω παρά τους νόμους είρηκότος, δόξετε πασι τα χρηματα ταύτα αντί των νομων και της ευορκίας ήρησθαι, α, ουδ' αν εί σταρ' έαυτου δοίη τις ύμιν, λαβείν άξιον, μητι γε έφ' ὧ έτέρους είσωραττειν ώσθ', όταν ταῦτα λέγη, μεμνησθε τῶν όρκων, και την γραφην ένθυμεῖσθε, ότι νῦν ου περί σραξεως είσφορων έστιν, άλλ, εί δει κυρίους είναι τους vo pous.

Καί περί μεν τούθων, δυ τρόπου ύμᾶς, ἀπαγαγών ἀπό τοῦ νόμου, σαρακρούεσθαι ζητήσει, καὶ ά προς ταῦθ' ύμᾶς μυημονευόντας μη ἐσιτρέσειν προσηκει, πολλά λέγειν ἔχων ἔτι, καὶ ταῦθ' ἰκανὰ είναι νομίplus grands préjudices que de manquer à payer les contributions.

Au reste, quand il serait certain que, si on le condamne, personne ne voudra ni payer ni lever les contributions, ce n'est pas une raison pour l'absoudre; et je vais vous en convaincre. De trois cents talens, ou un peu davantage, qui furent ordonnés pour les contributions sous l'archonte Nausinique, il avait manqué quatorze talens, dont Androtion a levé la moitié. Mais je suppose qu'il ait levé les trois cents talens—toutefois vous n'avez besoin de cet homme que pour ceux qui sont en retard, et non pour ceux qui paient sans contrainte-[9], considérez si vous mettez à ce prix la constitution de l'état, les lois et votre serment. Or, si vous renvoyez absous l'auteur d'un décret aussi contraire aux lois, vous passerez pour préférer aux lois et à votre serment, une somme que vous ne devriez pas accepter à ce prix, quand on la tirerait de sa bourse, et bien moins encore quand on l'a levée sur d'autres. Si donc il vous parle de contributions, rappelez-vous votre serment, et pensez qu'il s'agit, dans l'accusation actuelle, non de la levée des contributions, mais de la validité de vos lois.

Quoique j'eusse encore beaucoup à dire sur les raisons subtiles qu'il alléguera pour vous faire perdre de vue la loi, et sur les réponses solides que vous pouvez lui opposer, lesquelles, en conséquence, ne doivent pas sortir de votre mémoire; cependant, persuadé que j'en ai parlé suffisamment, je ne m'y arrêterai pas davantage. Je vais examiner la conduite de cet excellent citoyen dans le ministère, et montrer qu'il s'est porté aux plus grands excès, qu'il a été impudent, audacieux, concussionnaire, insolent, tel, enfin, qu'il n'est pas propre à être ministre dans une démocratie.

Commençons par l'article dont il s'applaudit plus que tout le reste, je veux dire par la levée des contributions; et, sans faire attention à son arrogance, examinons la chose telle qu'elle est dans la vérité. Il accusait Euctémon de retenir les deniers des contribuables, et s'engageait à le convaincre ou à payer lui-même. Il intrigua tant et donna de si bonnes paroles, qu'il vint à bout de faire déposer, par un décret, un magistrat choisi par le sort, et de se faire nommer à sa place pour lever les contributions. Dans les harangues qu'il vous débitait à ce sujet, il vous donnait trois partis à choisir: il fallait, disait-il, ou fondre les vases sacrés, ou contribuer de nouveau, ou faire payer ceux qui étaient en retard : vous ne manquâtes pas de choisir ce dernier parti. Vous maîtrisant alors par ses promesses, et armé de la puissance que lui donnait la conjoncture, au lieu de se servir des lois déjà portées, ou d'en porter d'autres, si elles ne suffisaient pas, il vous proposa des décrets aussi cruels qu'injustes, en vertu desquels il vous ranconnait

ζων, έασω βουλομαι δε και τα σολιτεύματα έξετασαι τοῦ καλοῦ καγαθοῦ τούτου, δι ὧν οὐδεν έσθ ό, τι τῶν δεινοτάτων έλλισων φανήσεται. Και γάρ αναιδή, και Βρασύν, και κλέπτην, και ύσερήφανον, και πάντα μᾶλλον, ἢ έν δημοκρατία σολιτεύεσθαι έσιτήδειον, ὄντ αὐτον έπιδείζω.

Καί πρώτον μεν, έφ' ώ μεγιστον Φρονεί, την τών χρημάλων είσωραξιν έξελάσομεν αύλου, μη τη τούλου προσέχοντες άλαζονεία τον νοῦν, άλλα το πράγμα, οίον γέγονε τη άληθεία, σκοπούντες. Ούτος Εύκτημονα Φήσας τας ύμετερας έχειν είσφορας, και τοῦτο έξελέγξειν, ή παρ' έαυτοῦ καλαθήσειν, ύποσχόμενος, καταλύσας ψηφίσματι κληρωτήν άρχην έσει τη προ-Φάσει ταύλη, έπι την είσπραξιν παρέδυ. Δημηγορίας N' έπὶ τού οις ποιούμενος, ώς ἐσ οι τριῶν αίρεσις ύμιν, η τα σομισεία κατακόπτειν, η πάλιν είσφερειν, η τους οφειλοντας είσωραττειν, αίρουμένων είκοτως ύμων τους οφείλοντας είσπραττειν, ταις ύποσχέσεσι κατέχων, και διά του καιρον, ος δυ τότε, έχων έξουσίαν, τοις μέν κειμένοις νόμοις περί τούτων ούκ ώετο δείν χρησθαι, ουδ, εί μη τουτους ένομιζεν ίκανούς, έτέρους τιθέναι, Ιηφίσματα δ' είσεν έν ύμιν δεινά και παράνομα, δι' ών ηργολάβει, και πολλά τῶν ὑμετέρων κέκλοφε, τους Ένδεκα γράφας ἀκολουθεῖν μεθ' ἐαυτοῦ. Εἶτ', ἔχων τουτους, ἦγεν ἐπὶ τας τῶν σολιτῶν οἰκίας. Καὶ τον μεν Εὐκτήμονα, ὁν εἰσπράξειν, ἢ καταθήσειν αὐτος ἔφη τας εἰσφορας, οὐδεν εἶχεν ἐλέγχειν περὶ τουτων ὑμᾶς ο΄ εἰσέπραττεν, ἄσσερ οὐ διὰ την Εὐκτήμονος ἔχθραν ἐωὶ ταῦτα ἐλθων, ἀλλα διὰ την ὑμετέραν.

Και μηθείς ύσολαμβανέτω με λέγειν, ώς ούκ έχρην είσπράτθειν τους όφειλονθας. χρην γάρ άλλα πως; ως ο νομος κελεύει, των άλλων ένεκα τοῦτο γαρ έστι δημοτικόν ου γάρ τοσούτον, ω άνθρες Αθηναίοι, τοσούτων χρηματων, τοῦτον τον τροπον είσπραχθεντων, ώφελησθε, όσον έζημίωσθε, τοιούτων έθων είς την πολιτείαν είσαγομένων. Εί γαρ έθελοιτε έξετάσαι, τίνος ένεκα μαλλον αν τις έλοιτο έν δημοκρατία ζην, η έν ολιγαρχία, τουτ' αν ευροιτε σροχειρότατον, ότι σάντα σραότερα έστιν έν δημοχρατία. Ότι μεν τοίνου της όπου βούλεσθε ολιγαρχίας ούτος άσελγεσίερος γέγονε, παραλείνω. άλλα σαρ ύμιν σότε σώσοτε δεινότατα έν τη πόλει γεγονεν; επί των Τριακονία, πάνθες αν είποιδε. Τότε τοίνυν, ώς έστιν ακούειν, ούθεις έστιν όστις ασεστερείτο του σωθήναι, ος έαυτον οίκοι κρυψειεν.

à son profit, pillait vos biens, et se faisait suivre par les ondécemvirs, pour se jeter avec eux sur vos maisons. Sans pouvoir convaincre sur aucun grief Euctémon, auquel il s'était engagé de faire rendre les deniers des contribuables, ou de donner de l'argent de sa bourse, il vous faisait payer avec la dernière rigueur, comme s'il eût entrepris la chose plutôt par haine contre vous que contre Euctémon.

Je ne prétends pas, on aurait tort de le croire, qu'il n'ait point fallu faire payer ceux qui étaient en retard. Il le fallait, sans doute; mais comment? comme la loi l'ordonne, pour décharger les autres. et non pour se satisfaire soi-même; car voilà ce qui est conforme au gouvernement d'émocratique. Non, Athéniens, les sommes qui ont été versées dans le trésor, de la manière dont les a levées Androtion, ne vous ont pas tant profité, que vous ont nui des actes de violence, exercés dans une ville libre. En effet, si vous vouliez examiner pourquoi on aimerait mieux vivre dans une démocratie que dans une oligarchie, vous n'auriez pas de peine à en trouver la raison; c'est, sans doute, que dans une démocratie le gouvernement est plus doux. Je pourrais dire qu'Androtion a agi, dans Athènes même, avec beaucoup plus de durcté et d'insolence que dans une oligarchie quelconque; je me contente de vous demander quand il vous paraît que le gouvernement de notre ville ait été le plus dur

et le plus cruel: vous vous réunirez tous pour dire que c'est sous les trente tyrans. Cependant, à ce qu'on rapporte, il n'est point de particulier qui ne fût à l'abri de la violence, en se renfermant dans sa maison; et, ce que nous reprochons aux Trente, c'est d'avoir fait arrêter injustement et traîner en prison ceux qui se montraient dans la place publique. Telle est donc l'insolence du tyran de nos jours, supérieure à celle des Trente, qu'au sein même de la démocratie, il a changé en une prison la maison de chaque particulier, en y conduisant les ondécemvirs.

Mais que pensez-vous, Athéniens, lorsque vous vous représentez un homme pauvre, ou même un homme riche qui a fait de grandes dépenses, et qui, pour cette raison, ne doit pas être muni d'argent, ou passer par-dessus le toit chez son voisin, ou se cacher dans les plus sombres réduits de sa demeure, pour n'être pas appréhendé au corps et traîné en prison, ou se porter à d'autres bassesses qui ne conviennent qu'à des esclaves; et cela, sous les yeux d'une femme qui l'a épousé comme un homme libre, comme un citoyen d'Athènes? que pensez-vous, dis-je, lorsque vous vous le représentez persécuté de la sorte, par un Androtion, à qui ses crimes et ses désordres passés ne permettent pas de poursuivre en justice ses propres injures, loin qu'il puisse agir au nom de la ville? Cependant, si on lui demandait si ce sont les biens ou la

άλλα τοῦτο κατηγοροῦμεν τῶν Τριάκοντα, ὅτι τοὺς ἐκ τῆς ἀγορὰς ἀδίκως ἀπῆγον. Ούθοσὶ τοίνυν τοσαύτην ὑσερβολην ἐσοιήσατο ἐκείνων τῆς αὐτοῦ βοὲλυρίας, ώστ, ἐν δημοκρατία σολιτευόμενος, την ἰδιαν οἰκίαν ἐκάστω δεσμωτήριον καθίστη, τοὺς Ένδεκα ἀγων ἐσεὶ τὰς οἰκίας.

Καίτοι, ω ανόρες Αθηναίοι, τι οίεσθε, όποταν άνθρωπος σένης, η κ σλούσιος, πολλά ο άνηλωκώς, καί τινα Ίσως τρόσον είκοθως ουκ εύπορῶν άρχυρίου, η τέγος ώς τους γείτονας ύσερβαίνοι, η ύσοοθύριτο ύσο κλίνην, ύσερ τοῦ μη το σῶμα άλους είς το δεσμωθήριον έλκεσθαι, η άλλα άσχημονοίη, ά δούλων, ούκ έλευθέρων, έστιν έργα, ή ταῦθ΄ ύπο της έαυτοῦ γυναικός όρωτο στοιών, ήν ώς έλευ θερος έγγυήσατο κ της πόλεως σολίτης ό δε τούτων αίτιος 'Ανδροτίων είη, ον ουδ' ύπερ έαυτου δίκην λαμβάνειν έα τα πεπραγμένα ή βεβιωμένα, μή τι γε ύπερ της πόλεως; Καίτοι γε, εί τις έροιτο αυτόν, Τας είσφορας πότερου τα πτήμαλα, η τα σωμαλα όφείλει; Τα πτήματα, φήσειεν αν, είσερ αληθή λέγειν βούλοιτο άπο γα) τούτων είσφερομεν. Τίνος οῦν ένεκα, ἀφείς το τα χωρία δημεύειν και τας οίκιας, και ταυτ' άσογράφειν, έδεις και ύβριζες ανθρώσους σολίλας και τους ταλαισώρους μετοίκους, οίς υβριστικώτερον, ή τοίς οίκεταις τοις σαυτού, κέχρησαι; Καί μην, εί θέλοιτε σκέ Δασθαι, τί δοῦλον, η έλευθερον, είναι, διαφέρει, τοῦτο μέγιστον αν εύροιτε, ότι τοῖς μέν δούλοις το σωμα των άδικημάτων άσαντων ύσευθυνόν έστι, τοῖς δ' έλευθέροις, κάν τα μέγιστα τύχωσιν άδικούντες, τούτο γ' ένεστι σώσαι. Είς χρήματα γαρ δίκην σερί των σλείστων σαρά τούτων σροσηκει λαμβάνειν. Ὁ δε, τούναντίον είς τὰ σώματα, ώσπερ ανδρασοδοις, έσοιήσατο τας τιμωρίας. Ούτω δ' αίσχρῶς καὶ πλεονεκτικῶς έσχε προς ύμᾶς, ώστε τον μεν έαυτου σατέρα ώετο δείν, δημοσία δεθέντα έωι χρημασιν έν τῷ δεσμωτηρίω, μήτε άφοδοντα ταῦτα, μήτε κριθέντα, ἀσοοδράναι, τῶν δ' ἀλλων σολιτών τον μη δυναμενον τα έαυτοῦ Θείναι, οίκοθεν είς το δεσμωτήριον έλκεσθαι.

Εἶτ' ἐπὶ τούτοις, ώς ότιοῦν ἐξον ἐαυτῷ σοιεῖν, Σινώσην προσηνεχύραζε καὶ Φανοσθράθην, ἀνθρώπους πόρνας, οὐ μέντοι γε ὀφειλούσας εἰσφοράς. Καίτοι γε ἐἰ τισιν ἀρα δοκοῦσιν ἐσιτήθειαι ἐκεῖναι σαθεῖν, ἀλλὰ το σρᾶγμά γε οὐκ ἐσιτήθειον γίγνεσθαι,

personne qui doivent les contributions, il dirait que ce sont les biens, s'il voulait dire la vérité, puisque c'est des biens que l'on contribue. Pourquoi donc, Androtion, au lieu de confisquer les terres et les maisons, et de les afficher, vous permettiez-vous d'enfermer et d'outrager des citoyens et des étrangers malheureux? Pourquoi les traitiezvous avec moins de ménagement que vous ne faites vos propres esclaves? Toutefois, qu'on examine, si l'on veut, en quoi diffèrent un esclave et un homme libre, on trouvera que la plus grande différence, c'est que, dans les esclaves, le corps répond pour toutes les fautes; au lieu que, dans les hommes libres, quelque crime qu'ils aient commis, on peut épargner la personne, et qu'ordinairement c'est sur leurs biens qu'en doit les punir. Androtion, au contraire, a sévi contre nos personnes, comme si nous étions des esclaves : par un excès de tyrannie et d'injustice, il a cru devoir faire échapper de prison, sans qu'il eût payé, sans qu'il eût été absous par un jugement, son père qui y était enfermé pour une dette publique, en même tems qu'il y traînait lui - même des citoyens qui ne pouvaient contribuer de leur propre fortune.

Ce n'est pas tout : comme s'il eût eu une puissance absolue, il a exigé des gages de Sinope et de Phanostrate [10], qui sont de misérables courtisanes, mais qui, enfin, ne doivent aucune contri-

bution. Si ces sortes de femmes semblent à quelques-uns ne mériter aucun ménagement, c'est aussi une chose indigne d'abuser de son pouvoir, et de porter l'insolence jusqu'à forcer les maisons et enlever les meubles de personnes qui ne doivent rien. Il est des femmes, je le répète, qui semblent ne mériter aucun ménagement; mais nos lois et nos mœurs, que nous devons consulter, s'opposent à ce qu'on les maltraite; mais on peut avoir pour elles de la pitié et de l'indulgence, les sentimens, en un mot, qui conviennent à des hommes libres, mais que ne doit pas avoir l'accusé, ne les ayant reçus ni de la nature, ni de l'éducation. Il a essuyé beaucoup de mépris et d'insultes de la part des gens avec lesquels il était lié par un commerce infâme, et qui, sans avoir d'amitié pour lui, étaient en état de lui fournir son salaire. Fallait-il qu'il s'en vengeât sur des citoyens qui ne lui ont fait aucun mal, sur des femmes dont il a exercé la profession, et non sur son père qui l'a si bien élevé ?

Quoiqu'il ne puisse jamais justifier une conduite aussi criante, aussi opposée à toutes les lois, il est assez impudent pour avoir le front de dire, dans une assemblée du peuple, cherchant à se ménager, pour cette cause, des préjugés favorables, que c'est pour vous et à cause de vous qu'il s'est fait des ennemis, et qu'il court aujourd'hui les plus grands risques. Je vais vous montrer qu'il n'a τηλικοῦτόν τινας φρονεῖν διὰ καιρόν, ώστε βαδίζειν εω' οἰκίας, καὶ σκευή φερειν μηθεν οφειλόντων ἀνθρώσων. Πολλά γάρ ἀν τις ἴδοι ωολλους ἐωιτηθείους όντας πάσχειν, καὶ ωεωονθεναι ἀλλ' οὐ ταῦτα λέγουσιν οἱ νόμοι, οὐθὲ τὰ της ωολιτείας ἔθη, ἀ φυλακθεον ὑμῖν ἀλλ ἔνεσθιν ἔλεος, συγγνώμη, πάνθ' ὅσα ωροσήκει τοῖς ἐλευθεροις, ὧν οῦτος ἀωάντων εἰκόθως οὐ μεθέχει τη φύσει, οὐθὲ τῆ ωαιθεία πολλά γάρ ΰβρισται, καὶ ωροωεωηλάκισται, συνών οὐκ ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἀνθρώωοις, ἀλλά δοῦναι μισθόν δυναμένοις ὧν ωροσήκε σοι την ὁργην, οὐκ εἰς τῶν πολιθῶν τὸν τυχόνθα ἀφιέναι, οὐδ εἰς τὰς ὁμοθεχνους σοι πόρνας, ἀλλ΄ εἰς τὸν τοῦτον τὸν τρόπον θρέψαντά σε πατέρα.

Ταύτα τοίνυν ώς μεν ου δεινά και σαρά σάντας τους νόμους, ουχ έξει λέγειν ουτος ούτος ούτω δ' έστιν άναιολης, ώστ έν τῷ δημώ, σροάγωνας ἀεί κατασκευάζων έαυθῷ τῆσος τῆς γραφῆς, ἐθόλμα λέγειν, ώς ύσερ ὑμῶν και δι' ὑμᾶς ἐχθρους ἐφ' ἐαυτον είλκυκε, και νῦν ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἐστὶ κινούνοις. Έγω δ' ὑμῖν, ὧ ἀνόρες Αθηναῖοι, βούλομαι δεῖξαι τοῦθον οὐθε πεπονθόθα οὐδ' όθιοῦν κακόν, οὐτε μέλλοντα σάσχειν οὐδὲν, δι' ὧν ὑσὲρ ὑμῶν ἔσραξε·

δια μέντοι την αυτού βοελυρίαν, και δεοίς έχθραν αίσχροκερθειαν, σεσονθότα μέν μέχρι τησθε της ήμερας ούθεν, πεισόμενον δε, αν τα δίκαια σοιήτε ύμεις. Σκε Ιασθε γαρ ώδι. Τι ποθ' ύμιν ούτος ύπεσχετο, καὶ τι σοιείν αὐτον έχειροτονήσατε ύμεις; χρήμα Τα είσπρά Πειν άλλο δε πρός του Τώ τι ποιείν; ούδεν. Φέρε δη, καθ' έκαστον ύπομνήσω την είσπραξιν ύμας. Ούτος είσεπραξε Λεωτίνην, τον έκ Κοίλης, τέττας ας και τριακοντα δραχμάς, και Θεοξενον, τον Αλωσεκήθεν, δραχμας εξοομήκοντα ή μικρον τι σρός, και τον Ευφημου Καλλικράτην, και τον Τελεστοῦ νεανίσκον οὐκ έχω γάρ τοὐνομα εἰπεῖν σχεδον δέ σάντας, ούς είσεσραξεν, ίνα μη καθ' έκαστον λέγω, ουκ οίδ' εί τινα ύπερ μιναν οφείλοντα. Πότερ' οὖν οἴεσθε τουτων έκαστον μισεῖν, κὶ πολεμεῖν αύτω, δια την είσφοραν ταύτην, η τον μεν αύτων, ότι, σάντων άκουντων ύμων, έν τῷ δήμφ δοῦλον ἔφη, καί έκ δουλων είναι, καί σεροσηκειν αυτώ το έκτου μέρος είσφερειν μετά των μετοίκων τω δε σαίδας έκ πόρνης είναι τοῦ δέ τον σατέρα ήταιρημέναι τοῦ δέ την μητερα σεσοργείσθαι τον δε ασογράψειν, όσα ύφείλετο έξ άρχης. τον δε το δείνα τον δε όμου ρητα και άρρητα κακά έξης άσαντας έγω μεν γαρ οίο' ότι σάντες, είς ούς επαράνησεν ούτος, την μέν είσφοραν έκαστος αναγκαῖον αναλωμα ύσελαμβανεν

souffert et ne doit souffrir aucun mal pour le bien qu'il a pu vous faire; mais que, n'ayant subi jusqu'à ce jour aucune peine pour son audace insolente et son odieuse cupidité, il la subira aujourd'hui si vous faites ce qui est convenable. Car, enfin, à quoi s'est-il engagé, et que lui avez-vous ordonné? sans doute de lever les contributions. Que devait-il ajouter à cela? rien. Ecoutez le détail des levées qu'il a faites. Il a levé sur Leptine trentequatre drachmes, soixante et dix ou un peu plus sur Théoxène, autant sur Callicrate, fils d'Euphème, et sur le jeune fils de Téleste; je ne me rappelle pas le nom de ce dernier. Il n'est pas besoin de citer tous ceux sur lesquels il a fait des levées; je n'en connais aucun qui fût redevable de plus d'une mine. Croyez-vous donc que chacun de ceux-ci le haïsse et lui en veuille à cause de la contribution; ou l'un d'eux, parce qu'en présence de tout le peuple, il l'a traité d'esclave et de fils d'esclave, d'homme qui devait payer la sixième partie de ses biens dans la classe des étrangers; un autre, parce qu'il lui a reproché d'avoir des enfans d'une femme publique, ou un père débauché, ou une mère prostituée; un autre, parce qu'il l'a menacé de marquer exactement tous ses vols; un autre, parce qu'il lui a fait d'autres reproches; un autre?.. En un mot, n'épargnant personne, il a accablé d'injures grossières tous ceux qu'il faisait payer. Pour moi, je suis certain que ceux contre lesquels

il s'emportait à de telles invectives, jugeaient, tous, les contributions une dépense nécessaire, mais qu'ils ne pouvaient souffrir d'être ainsi injuriés et outragés. Je suis sûr encore que vous lui avez ordonné de lever les contributions, et non d'insulter personne, et non de reprocher à personne des disgrâces particulières. Quand ses reproches eussent été fondés, il devait s'en abstenir, puisqu'enfin on n'est pas toujours le maître de régler son sort : s'ils étaient faux, quels traitemens ne mérite-t-il pas?

Mais voici de quoi vous convaincre encore mieux, que c'est pour ses emportemens et son insolence qu'il est haï de tout le monde, et non pour les levées qu'il a faites. Satyrus, inspecteur des arsenaux, a levé sur les mêmes hommes qu'Androtion, non sept talens, mais trente quatre, qui lui ont servi à fournir de leurs agrès les vaisseaux qu'on vient de mettre en mer. Satyrus, toutefois, ne dit pas que ces levées lui aient fait des ennemis, ni qu'aucun de ceux sur lesquels il les a faites, lui en veuille. Pourquoi cela? c'est qu'il a simplement exécuté vos ordres. Vous, Androtion, prenant conseil de votre audace et de votre pétulance, vous avez cru devoir charger de reproches faux et outrageans, des hommes qui ont fait de grandes dépenses pour l'état, qui l'emportent sur vous pour la famille, et à d'autres égards. Et les juges, après cela, seront persuadés que vous agissez pour eux! ils prendront

είναι, τοιαύτα δ' άτιμασθείς και σροσηλακισθείς, χαλεσώς ένηνοχε κάκεῖνο δε οίδα, ότι χρήματα είσπράττειν τούτον έχειροτονήσατε ύμεῖς, ούχὶ τὰς ίδιας συμφοράς όνειδίζειν και σροφέρειν έκαστω. Εἴτε γαρ ήσαν άληθεῖς, ού σοὶ ρητέαι σολλά γαρ ήμῶν έκαστος ούχ, ώς βούλεται, σράττει εἴτε μη προσηκούσας κατεσκεύαζες, σῶς ούχ ότιοῦν ἀν πάθοις δικαίως;

"Ετι τοίνων έκ τωνδε ακριβέστερον γνώσεσθε, ότι μισει τούτον έκαστος, ού δια την είσωραξιν, άλλ ύσερ ων ύζρισθη και έσαρωνηθη. Σάθυρος γάρ, ό των νεωρίων έσιμελητής, ούχ έστα ταλαντα μόνον είσέσραξεν ύμιν, άλλα τέτταρα και τριακοντα, τους αύλους τούλους άνθρωσους, έξ ών σαρέθηκε τα σκεύη ταϊς έκπλεουσαις γαυσί. Καὶ οὐτ έκεῖγος διά ταῦτα ούδενα έχθρον έαυδῷ Φησίν είναι, ούτε τῶν είσπραχθέντων ουθείς έκεινω πολεμεί είκοτως. Ο μεν γαρ το σροστεταγμένον, οίμαι, διεσράττετο σύ δέ, τη σαυτού σροπετεία και θρασύτητι λαβών έξουσίαν, σολλα ανηλωκότας είς την πόλιν ανθρώπους, καί σου βελτίους και έκ βελτιονών, ψευθέσι ή χαλεποίς ονείδεσιν ώρυ δείν σεριβαλλειν. Είτα ταθθ' ούτοι πεισθώσιν ύπερ αύτων σε ποιείν, και της σης αναισχυνλίας καὶ πονηρίας έργα ἐφ' ἐαυλους ἀναδέξωνλαι; ἀλλὰ μισεῖν Λικαιότερον Λιὰ ταῦτά σε ὀφείλουσιν, ἢ σώζειν. Τὸν γὰρ ὑπερ τῆς πόλεως πράττοντά τι Λεῖ τὸ τῆς πόλεως ἦθος μιμεῖσθαι. Καὶ σώζειν ὑμῖν τους τοιούτους, ὧ ἀνόρες ᾿Αθηναῖοι, προσήκει, καὶ μισεῖν τους, οἶόσπερ οὖτος. Ὠς (ἐκεῖνό γε εἰδόσι μὲν Ἰσως, ὅμως δὲ ἐρῶ) ὁποίους τινὰς ἀν φαίνησθε ἀγαπωντες καὶ σώζοντες, τουτοις ὅμοιοι δόξετε εῖναι.

Ότι τοίνυν όλως ουθέ την είσωραξιν αυτην ύπερ ύμῶν πεποίηται, και τοῦτο αὐτίκα δη μάλα δήλον ύμιν σοιήσω. Εί γαρ τις έρριτο αύτον, σότεροι αυτώ δοκούσιν αδικείν μάλλον την πόλιν, οί γεωργούντες, καί Φειδόμενοι, διά σαιδοτροφίας δέ, καί οίκεια αναλώματα, και λειτουργίας έτέρας, έλλελοιπότες τας είσφορας, η οί τα των έθελησαντων είσενεγκείν χρημαία, και τα παρά των συμμάχων κλέω ονίες και άπολλυντες ούκ αν είς τουτο οήπου τόλμης, καίπερ ων αναιδής, έλθοι, ώσθε Φήσαι τους τα έαυθων μη είσφεροντας μάλλον άδικεῖν, η τους τα κοινά ύφαιρουμένους. Τίνος οῦν ένεκεν, ῶ βδελυρέ, εἶων ονίων πλειονων, η τριακουία, αφ' οῦ συ πολιτεύη, και έν τούτω τῷ χρόνω πολλων μέν στρατηγών ήδικηκότων την πόλιν, πολλων : δε έητορων, οί παρά τουτοισί sur eux les effets de votre violence et de votre effronterie! non, mais ils doivent, pour cette raison même, vous punir sévérement, plutôt que vous épargner. Quiconque agit pour la république, doit imiter ses mœurs; et ce sont ceux, ô Athéniens, qui sont fidèles à les suivre, que vous devez ménager, et non ceux qui, trop semblables à Androtion, méritent de subir toute votre rigueur. Car, sans doute ( je vous le dirai, quoique vous ne l'ignoriez pas ), on jugera de vous par les hommes que l'on vous verra chérir et traiter avec ménagement.

Or, que, dans la levée même des contributions restées en arrière, Androtion n'ait pas eu en vue vos intérêts, c'est ce que je vais vous démontrer. Si on lui faisait cette demande: Des citoyens qui labourent leurs champs, qui vivent avec épargne, que l'éducation de leurs enfans, l'entretien de leur maison, et d'autres charges, ont mis hors d'état de payer les contributions, sont-ils plus coupables envers la république, que ceux qui pillent et dissipent les biens des alliés, et les recettes des contribuables? Tout impudent qu'il est, il ne porterait pas l'audace jusqu'à dire que celui qui ne contribue pas de ses propres deniers, est plus coupable que celui qui vole les deniers publics. Pourquoi donc, odieux personnage, depuis plus de trente ans que vous vous mêlez d'administration, pendant l'espace desquels il s'est trouvé nombre de généraux et d'orateurs qui, ayant nui à l'état,

ont été cités devant les tribunaux, dont les uns ont subi la mort pour leurs crimes; les autres, prévenant le jugement, se sont exilés et condamnés eux-mêmes; pourquoi, dis-je, vous qui avez tant de hardiesse et d'éloquence, avez-vous négligé d'accuser des citoyens criminels? Pourquoi n'avoir pas témoigné votre indignation pour les torts causés à la patric, et ne montrer de l'ardeur pour nos intérêts, que lorsqu'il faut persécuter le peuple misérable? Voulez-vous, Athéniens, que je vous en dise la raison? c'est que, participant aux iniquités des plus pervers, et s'enrichissant des contributions, la cupidité insatiable d'Androtion et de ses pareils, puise en même tems des deux côtés dans la république. Car, enfin, il n'est pas plus avantageux d'encourir la haine d'une multitude d'hommes qui sont peu coupables, que d'un petit nombre qui le sont beaucoup; il n'est pas plus agréable au peuple qu'on observe les fautes de ceux-là, que les fautes de ceux-ci; mais la vraie raison est celle que j'ai dite. Il avait lui-même des malversations à se reprocher, et d'ailleurs il ne tenait aucun compte des simples citoyens; voilà pourquoi il vous a traités de la sorte. En effet, quand notre ville serait connue pour une ville d'esclaves, et non pour celle d'un peuple qui prétend commander dans la Grèce, auriez-vous souffert les excès de son insolence dans la place publique? Étrangers et citoyens, il les saisissait

κέκρινίαι, ων οί μεν τεθυάσιν έφ' οίς ήδικουν, οί δ' ύποχωρήσαντες φεύγουσιν, ούθενος πώποτε τούτων έξητασθης κατήγορος, ουδ' άγανακτών ώφθης ύπερ ων ή σολις σάσχει, ούτως ων Βρασυς και λέγειν δεινός, άλλ' ένταυθα έφανης κηθεμών ήμων, ού σε σολλούς έδει κακώς σοιησαι; Βούλεσθε, ω άνδρες 'Αθηναΐοι, το τούθων αίθιον έγω ύμιν είσω; όθι τούθων μεν μετέχουσιν ων αδικούσιν ύμας τινές, από δε των είσωραττομένων ύφαιρουνται, δι' άωληστίαν Λε τροσων διχόθεν καρσούνται την σόλιν. Ούτε γαρ ράον πολλοίς κ τα μικρά αδικούσιν άπεγ θάνεσθαι, η όλιγοις και τα μεγάλα, ούτε δημοτικώτερον δήσου τα των πολλών αδικήμαλα όραν, ή τα τῶν ολίγων. Αλλα τοῦτ' αἴτιον, ούγω λέγω. Τῶν μεν οίδεν ένα αυτόν όντα, των αδικούντων, ύμας δ' ούδενος άξίους ήγησατο διό τοῦτον έχρησατο τον τρόσον ύμιν. Εί γαρ ανδραπόδων σόλις, άλλα μή των άρχειν έτέρων άξιούντων, ωμολογείτε είναι, ούκ αν, ω ανοβες Αθηναίοι, τας ύβρεις ήνεσχεσθε τας τούλου, a's καλά την άγοραν ύβριζεν, όμου μελοίκους. Αθηναίους, δέων, άπαγων, βοών έν ταις έκκλησίαις.

έωι τοῦ βήμαιος, δούλους καὶ ἐκ δούλων καλῶν, ἐαυτοῦ βελτίους, τὸ ἐκ βελτιόνων, ἐρωίων, εἰ μά ην το δεσμωτήριον ἀκοδομήθη. Καταφαίην ἀν ἔγωγε, εἴγε ὁ σατήρ ὁ σὸς ἀχετο αὐτόθεν αὐταῖς σεδαις έξορχησάμενος, Διονυσίων τῆ πομπῆ. "Αλλα δε, ὅσα ΰβρικεν, οὐδ' ἀν ἔχοι τις εἰπεῖν, τοσαῦία το πλῆθός ἐσῖιν ὧν ἀθρόων ἀξιον λαβούλας δίκην τήμερον, παράδειγμα ποιῆσαι τοῖς ἀλλοις, ἵν' ὧσι μετριώτεροι.

Άλλα, νη Δία, ταῦτα μέν τοιοῦτος ἐστιν, ἐν οἶς πεπολίτευται, ἄλλα δ' ἔσθ', ὰ καλῶς διώκηκεν ἀλλα καὶ τάλλ' οὕτω προσελήλυθεν ἄπαντα προς ὑμᾶς, ὥστε ἤκιστα, ἐν οῖς ἀκηκόατε, ἀξιός ἐστι μισεῖσθαι. Τὶ γὰρ βουλεσθε ἐἰωω; τὰ ωομωεῖα ώς ἐπεσκευάσε, καὶ την τῶν στεφάνων καθαίρεσιν, ἢ την τῶν φιαλῶν ωοίησιν, την καλήν; ᾿Αλλ' ἐωὶ τουτοις γε, εἰ ἡ μηθὲν ἀλλο ἀδικῶν ἔτυχε την πόλιν, τρὶς, οὐχ ἄπαξ, τεθνᾶναι δίκαιος ῶν φανεῖται ἡ γὰρ ἱεροσυλία, καὶ ἀσεβεία, καὶ κλοπῆ, καὶ πᾶσι τοῖς δεινοτάτοις, ἔστ' ἔνοχος.

tous, les traînait en prison, criait contre eux dans les assemblées. Du haut de la tribune, il outrageait des hommes qui ont plus d'honneur que lui, qui sont nés de parens plus honnêtes; et les traitant d'esclaves, de fils d'esclaves, il leur demandait si la prison avait été construite en vain. Non, certes, Androtion, puisque, durant le cours des Bacchanales, votre père en est sorti les entraves aux pieds, et qu'il a abusé du privilége de la fête pour s'enfuir [11]. Mais on ne pourrait rapporter tous les traits de sa pétulance, tant ils sont multipliés. Puisque vous le jugez, ô Athéniens, il faut le punir en même tems pour tous ses excès, faire de lui un exemple qui apprenne à être plus retenu.

Mais peut-être n'a-t-il prévariqué que dans cette partie de l'administration, et s'est-il bien comporté dans toutes les autres? Telle a été, au contraire, sa conduite dans le reste, que les reproches que vous venez d'entendre, sont les moins graves, les moins propres à lui mériter votre haine. Que souhaitez-vous que je dise? Voulez-vous que je parle de la manière dont il a réparé les vases sacrés, de ces beaux ouvrages qu'il a substitués aux vases refondus et aux couronnes détruites? Mais, pour cela même, quand il n'aurait point causé à l'état d'autre préjudice, il mériterait, à ce qu'il me semble, de subir plusieurs morts, puisqu'en cela seul il s'est rendu coupable de sacrilége, d'impiété, de vol, de tous les crimes les plus énormes.

Sans parler de plusieurs discours qu'il vous tenait pour vous tromper, sous prétexte que les feuilles des couronnes tombaient flétries par le tems, comme si elles eussent été de rose et de violette, et non pas d'or, il vous persuada de les refondre; et lui, qui, dans la levée des contributions, dans un objet où chacun des contribuables pouvait être contrôleur [12]; lui, dis-je, qui, affectant une régularité extrême, avait demandé un officier public, il n'emploie pas la même formalité, quand il s'agit de rompre des couronnes; il est en même tems l'orfèvre, l'orateur, le trésorier, le contrôleur. Toutefois, Androtion, si dans tout également vous aviez exigé que la ville cût confiance en vous, vous ne seriez pas aussi convaincu d'avoir malversé. Mais demander que, pour les contributions, la ville, comme il est juste, ait confiance en ses officiers plutôt qu'en vous; et, dans d'autres cas, lorsque vous réformez des offrandes sacrées, dont quelques-unes ne sont pas de notre tems, négliger de prendre les mêmes mesures, n'est-ce pas dévoiler les motifs de votre conduite? Pour moi, je le pense.

Et voyez, Athéniens, quelles inscriptions odieuses et impies il a substituées à ces inscriptions honorables qui étaient, pour la république, les titres d'une gloire immortelle. Vous savez tous, je crois, que sur l'intérieur des couronnes étaient gravées, ou cette inscription: Les alliés ont couronné le

Τα μεν ούν σολλα, ών λεγων ύμας εφενακιζε, παραλεί ψω φήσας δ' ασορρείν τα φύλλα των σθε-Φάνων, και σασφούς είναι διά τον χρόνον, ώσσερ ίων η ρόδων όντας, άλλ' ου χρυσίου, συγχωνεύειν έσεισε, κάτ', έστι μέν ταις εισφοραις τον δημόσιος παρείναι προσέγρα ψεν, ώς δη δίκαιος ών, ών έκασλος ανλιγραφεύς έμελλεν έσεσθαι των είσενεγχονλων, έσοι τοις στεφάνοις δε, ούς κατέκοπτεν, ούχι προσήγαγε ταυτό δίκαιον τοῦτο άλλ' αύτος, ρήτωρ, χρυσοχόος, ταμίας, ανθιγραφεύς γέγονε. Και μήν, εί μεν άσαντα ήξίους, όσα σράττεις, την σόλιν σαυδώ πισθεύειν, ούκ αν όμοιως κλέπθης ων έφωρω. νῦν δ', ἐπὶ ταῖς εἰσφοραῖς, ὁ δίκαιον ἔσθ' ὁρίσας μη σοί πισθεύειν, άλλα τοῖς αύθης δούλοις, την πόλιν, όποτ, άλλο τι πράθων, και χρημαθα κινών ίερα, ών ένια ουδ' έπι της ημεθέρας γενεας ανεθέθη, μη προσγρα Δάμενος την αυτήν φυλακήν, ήνωες έωι των είσφορών, φαίνη, ούκ εὐθηλον δι' ο τοῦτ' έσσοίησας; έγω μέν οίμαι.

Καί μην, ὧ ἀνορες Αθηναῖοι, καὶ κατά σαντός τοῦ χρόνου σκέψασθε, ὡς καλά κὰ ζηλωθὰ ἐπιγράμματα τῆς σόλεως ἀνελων, ὡς ἀσεξῆ καὶ δεινά ἀντεσιγέγραφεν! οἰομαι γὰρ ὑμᾶς ἄσαντας ὁρᾶν ὑπὸ τῶν σθεφάνων ταῖς χοινικίσι καθωθεν γεγραμμένα. Οἱ σύμμαχοι τὸν δημον ἀνοραγαβίας ἔνεκα καὶ

δικαιοσύνης· η. Οί συμμαχοι άριστεῖον τη 'Αθηνά. ή κατά σολεις. Οι δείνες τον δημον, σωθέντες υσο του δημου οίον Ευβοείς έλευθερωθέντες έστε-Φάνωσαν τον δήμον. Έσεγέγραστό σου σάλιν Κόνων από της ναυμαχίας της προς Λακεδαιμονίους. Τοιαῦτα γαρ ην τα των στεφάνων επιγράμματα. Ταῦτα μέν τοίνυν, α ζηλον πολύν είχε και φιλοτιμίαν ύμιν, ήφανισθαι, καθαιρεθένθων των σθεφανων έτοι ταις φιαλαις δ', α'ς αντ' έκεινων έτοιήσατο ύμιν ό σοργος ούτος, Ανθροτίωνος έστιμελουμένου έποιήθησαν, έπιγέγρασται κὸ οῦ το σῶμα ήταιρηκότος ούκ έωσιν οί νόμοι είς τα ίερα είσιεναι, τούτου τουνομα έν τοις ίεροις έπὶ των Φιαλών γεγραμμένον έστιν! όμοιον γε (ου γάρ;) τοῦτο τοῖς σροτέροις έσιγράμμασιν, η φιλοτιμίαν ίσην έχον ύμιν! Τρία τοίνυν έκ τούτου τα δεινόδατ άν τις ίδοι πεπραγμένα αύλοις. Την μεν γαρ θεον τους σλεφανους σεσυληκασι. της πολεως θε τον ζηλον ηφανίκασι, τον έκ των έργων. ων ύπομνηματ ήσαν όντες οι στεφανοι τους δ' ανα-Devras Sozar ou minpar aprisorai, To Soneir, wir di ευ παθωσιν, έθελειν μεμνησθαι.

Καί τοιαύτα καί τοσαύτα τὸ πληθος κακά

peuple d'Athènes, pour son courage et son intégrité; ou cette autre : Les alliés ont fait cette offrande à Minerve sur les dépouilles; ou ces autres: Tels ou tels peuples, par exemple, les Eubéens, sauvés et délivrés par le peuple d'Athènes, l'ont couronné. Quelques couronnes portaient ces inscriptions: Conon, pour une victoire navale remportée sur les Lacédémoniens; Chabrias, pour un combat naval livré près de Naxe[13]. Telles étaient les inscriptions des couronnes. En détruisant les couronnes, on a fait disparaître les inscriptions, qui étaient pour vous des titres d'honneur bien glorieux. On a mis sur les vases, par lesquels ce personnage impur a remplacé les couronnes, qu'ils ont été faits par les soins d'Androtion; et un misérable prostitué, à qui les lois interdisent l'entrée des temples, a gravé son nom sur les vases sacrés de ces mêmes temples! Cette inscription, sans doute, oui, cette inscription est aussi belle, aussi honorable pour vous que les premières! Dans cette réforme, je vois trois délits des plus graves de la part d'Androtion et de Timocrate, son complice. Ils ont ravi à la déesse ses couronnes; ils ont frustré les Athéniens de la gloire de leurs exploits, dont elles étaient les monumens; enfin, ils ont privé ceux qui les ont consacrées, de l'honneur qu'ils voulaient tirer de ces marques visibles de leur reconnaissance.

Après des attentats si horribles, par un excès de

stupidité et d'audace, ils s'applaudissent comme s'ils avaient fait quelque chose de beau. Androtion s'imagine que vous lui ferez grâce en faveur de Timocrate; Timocrate se montre assis aux côtés d'Androtion, et ne va point cacher sa honte. La cupidité ôte à l'accusé, je ne dis pas seulement la pudeur, mais le jugement, au point qu'il ignoré que les couronnes sont des témoignages de vertu, que les vases, les coupes et autres objets pareils, ne sont que des preuves d'opulence. Toute couronne, quelque petite qu'elle soit, est aussi honorable qu'une grande. Les coupes, les cassólettes et autres effets semblables, s'ils sont en grand nombre, procurent à celui qui les possède, la réputation d'homme riche; mais s'il se glorifie de ce luxe frivole, loin de se faire un nom par leur moyen, il passe même pour un sot ridicule. A la place des possessions de la gloire, Androtion a donc mis celles de l'opulence, qui sont viles et indignes de vous. Il n'a pas vu que les Athéniens ne s'embarrassèrent jamais d'amasser des richesses; au lieu qu'ils se sont montrés plus jaloux de gloire, que de tout autre avantage. Ce qui le prouve, c'est que, possédant plus de richesses que les autres Grecs, ils les ont prodiguées pour s'acquérir de la gloire. Ils ont sacrifié pour elle tout ce qu'ils avaient, et ne se sont refusés à aucun péril. Aussi se sont-ils procuré des richesses immortelles, la célébrité de leurs exploits, et la beau té des édifices qui en sont

είργασμένοι, είς τοῦτο άμα άναισθησίας καὶ τόλμης προεληλύθασιν, ώστε μέμνηνται τούτων, ώς καλώς αύτοις διωχημένων ώσθ' ό μέν οίεται δι' έκεινου ύφ' ύμῶν σωθήσεσθαι, ὁ δέ παρακάθηται, και οὐ καταουεται τοις σεσραγμένοις. Ούτω δ' ου μένον είς χρήματα αναιδής, άλλα και σκαιός έστιν, ώστ' ούκ οίδεν έκεινο, ότι στέφανοι μέν είσιν άρετης σημείον, Φιάλαι δέ και τα τοιαύτα, πλούτου και στέφανος μέν άσας, κάν μικρός ή, την ίσην Φιλολιμίαν έχει τῷ μεγάλο, ἐκσώματα δέ, ἢ Ξυμιατήρια, ἀν μέν ύσερβαλλη τῷ πληθει, πλούτου τινα δόξαν προσetpitato tois nenthuévois éar d'éwi minpois tis σεμνύνηται, τοσούτ' άστέχει του τιμής τινός δια ταῦτα τυχεῖν, ώστ' ἀσειρόκαλος σροσέδοζεν είναι. Ούτος τοίνυν ανελών τα της δόξης κτηματα, τα του πλούθου σεσοίηθαι μικρά, καθ ούχ ύμων άξια. Καθ ούδ' έκειν' οίδεν, ότι σρός μέν χρημάτων κτησιν ούδε σώσοτε ο δημος έσσουδασε, σρός δε δοξης, ώς ουθέ τρος έν των άλλων. Τεκμήριον δέ χρήματα μέν γάρ σλείστα τῶν Ἑλλήνων σοτ' έχων, τὰ σάνθ' ύσερ φιλοτιμίας ανήλωσεν είσφερων δ' έκ των ίδιων, ουθένα σωστοτε κινουνον ύστερ δόξης έξεστη. 'Αφ' ών κτήματα άθανατα αυτώ σερίεστι, τα μέν, τών έργων ή μνήμη, τα δέ, των αναθημάτων των έπ' έκείγοις ανατεθέντων το καλλος, Προσούλαια ταῦτα,

ο Παρθενών, στοαί, νεώσοικοι, οὐκ ἀμφορίσκοι δύο, οὐθε χρυσίθες τέΠαρες ἢ τρεῖς, ἀγουσα έκαση μνᾶν, ἀς, ὅΙαν σοι δοκῷ, σὐ σαλιν γράψεις καλαχωνευειν. Οὐ γαρ αὐτους δεκατεύοντες, οὐθε, ἀ καταράσαιντο ἀν οἱ ἐχθροὶ, σοιοῦντες, δισλᾶς σράττοντες τὰς εἰσφορὰς, ταῦτ ἀνέθεσαν, οὐθ, οἶοσπερ σὐ, χρώμενοι συμβούλοις ἐσολιτεύοντο ἀλλὰ τους ἐχθρους κρατοῦντες, καὶ, ὰ σᾶς τις ἀν εῦ φρονῶν εὐξαιτο, τὴν πόλιν εἰς ὁμόνοιαν ἀγοντες, ἀθάνατον κλέος αὐτῶν λελοίσασι, τους δ' ἐσιτηθεύοντας, οἶα σοὶ βεβίωται, τῆς ἀγορᾶς εἰργοντες.

Υμεῖς δ' εἰς τοῦτ', ὧ ἀνορες 'Αθηναῖοι, προηχθητε εὐηθείας καὶ ἡαθυμίας, ὧστ', οὐοὲ τοιαῦτα ἔχοντες σαραθείγματα, ταῦτα μιμεῖσῶε, ἀλλ' Ανοροτίων ὑμῖν σομσείων ἐσισκευαστής. 'Ανοροτίων, ὧ γη καὶ Θεοί! καὶ τοῦτο τὸ ἀσεβημα ἔλαττον τίνος ἡγεῖσθε; Έγω μὲν γὰρ οἷμαι δεῖν τὸν εἰς ἰερὰ εἰσιόντα, καὶ χερνίβων καὶ κανῶν άψομενον, καὶ της σρος τους Θεούς ἐσιμελείας σροστάτην ἐσόμενον, οὐχὶ προειρημένον ἡμερῶν ἀριθμὸν άγνευειν μόνον, ἀλλὰ τὸν βίον ὅλον ἡγνευκέναι τοιούτων ἐσιτηθευμάτων, οἷα τούτω βεβίωται.

les monumens; des arcs de triomphe, un temple de Minerve, des portiques, des arsenaux de marine, et non quelques méchans vases qui ont peu de valeur, et que vous pouvez, Androtion, refondre quand il vous plaira. Non, ce n'est pas en levant des dîmes sur eux-mêmes, ni en faisant payer doubles les contributions, ni en tenant la conduite qu'auraient souhaitée leurs ennemis, ni en se servant de ministres tels que vous, que nos ancêtres ont construit ces édifices; mais c'est en triomphant des ennemis, en ramenant la concorde dans la ville, en faisant ce que désirerait de faire tout homme sensé, et en excluant de la place publique ceux qui vivaient comme Androtion; c'est par là qu'ils ont laissé après eux un nom qui ne périra jamais.

Pour vous, Athéniens, telles sont votre faiblesse et votre indifférence, que, quoique vous ayez devant les yeux de tels exemples, vous craignez de les imiter. Androtion, chargé de réparer les vases sacrés! Androtion, grands dieux! n'est-ce pas une impiété réelle et qui ne le cède à nulle autre? Pour moi, je pense que quiconque entre dans les temples pour toucher aux cassolettes et aux corbeilles sacrées, quiconque est chargé de présider à quelque partie du culte, ne doit pas seulement être chaste un certain espace de tems, mais s'être abstenu toute sa vie des vices infâmes dont Androtion s'est souillé.

#### NOTES

### SUR LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE

#### CONTRE ANDROTION.

- [1] Nous voyons, par cet endroit et par mille autres, que les Ànciens ne rougissaient pas de manifester les sentimens de haine et les désirs de vengeance. Il fallait qu'un Dieu vînt nous apprendre, par ses leçons et par son exemple, à faire à la religion le sacrifice des mouvemens de la nature.
- [2] Nous répéterons ce que nous avons déjà observé plus d'une fois, qu'avant de présenter au peuple un décret, il fallait qu'il fût adopté par le sénat. Lorsqu'il avait été accepté par cet ordre, et avant qu'il fût reçu par le peuple, on l'appelait πριβιύλιυμα.
- [3] Il semble qu'il manque ici quelque chose pour la justesse du raisonnement, et qu'il aurait fallu dire: Mais si, dans tout mon décret, sans parler de vaisseaux, et sans faire intervenir la demande du sénat, je requiers, de mon chef, et je cite d'autres motifs... Car il est visible, et ce qui suit le démontre, que l'essentiel était de savoir si le sénat avait demandé ou non une récompeuse, n'ayant pas construit de vaisseaux.—(Il ne manque rien ici. L'objection d'Androtion est suffisamment exposée.

  Addit. de l'Éditeur.)
  - [4] Le gree dit: on vendait jusqu'à l'orobe. Orobe, herbe qui croît partout, et qui est fort commune.—(L'orobe des Anciens est une légumineuse, une espèce d'ers. Addit. de l'Éditeur.)
  - [5] Suivant Ulpien, cet intendant, comme en général tous ceux qui avaient le maniement des deniers publics, devait être nommé par le peuple.
  - [6] Voici le raisonnement de Démosthène. Il s'agit, dans cette cause, d'une infraction de lois; car nous accusons Androtion d'avoir proposé des choses contraires aux lois; donc nous pouvons, dans cette même cause, l'accuser d'avoir enfreint la loi qui défend à tout homme, convaincu d'impudicité, de parler à la tribune, et de porter des décrets; donc nous ne manquons pas aux formes, en parlant de l'infraction d'une loi particulière, dans une cause où il s'agit d'infraction de lois. Ce raisonnement est

bien subtil, je ne le crois pas fort convaincant. — Plus bas, d'une double infraction, c'est à-dire, d'avoir proposé des choses contraires aux lois, et malgré la loi portée contre les impudiques.

- [7] Démosthène converse, pour ainsi dire, avec quelqu'un qui veut attaquer un homme qui l'a volé. Il lui propose d'abord la voie la plus violente, où il faut de la force, de la hardiesse, et où, de plus, on risque d'être condamné à mille drachmes. Il lui propose ensuite deux voies plus douces, mais où on risque pareillement d'être condamné à mille drachmes. Enfin, il lui propose une voie plus douce encore, et où on ne risque rien: après quoi, supposant que la voie de l'arbitre ne lui plaît pas, ni aussi celle de traîner le coupable en prison, il revient aux deux voies intermédiaires. Voilà comme j'entends cet endroit qui a beaucoup embarrassé, et non sans raison, tous les commentateurs. Rappelons-nous, au reste, que Démosthène, ayant affaire à un orateur qui se piquait de subtilité, affecte, dans ce discours, d'employer les raisons les plus subtiles.
- [8] J'ai ajouté ici au texte ce qui me semble y manquer pour compléter le sens.
- [9] Cette dernière phrase est comme jetée en passant, et fait entendre qu'on n'a besoin d'Androtion, que lorsqu'il faut user de violence envers les citoyens.
- [10] Harpocration parle de ces deux courtisanes. Il dit de la première, qu'elle était de la ville d'Abydos, et que les poëtes comiques en faisaient l'objet de leurs satires : il dit de la seconde, que, malgré son mauvais commerce, elle se vit réduite à une extrême indigence.
- [11] Ulpien prétend que, pendant les Bacchanales, on ouvrait les prisons, et qu'on permettait aux prisonniers de se promener librement dans la ville. Le père d'Androtion abusa de cette permission pour s'enfuir.
- [12] Contrôleur; voilà comme j'ai rendu le mot grec à 1713 p 221 ès, qui signifiait un officier chargé de veiller à l'emploi des deniers publics.
- [13] Cette inscription sur la victoire de Chabrias a été ajoutée par le Traducteur. Note de l'Édit.

FIN DU TOME SIXIÈME.

## **TABLE**

# DES DISCOURS DE DÉMOSTHÈNE

CONTENUS DANS CR VOLUME.

| Sommaire de la harangue contre la  |             |
|------------------------------------|-------------|
| loi de Leptine                     | pag. 1.     |
| Harangue contre la loi de Leptine. | 7.          |
| Notes sur la harangue précédente.  | 136.        |
| Sommaire de la harangue contre     |             |
| Midias                             | 141.        |
| Harangue contre Midias             | 151.        |
| Notes sur la harangue précédente.  | <b>326.</b> |
| Sommaire du plaidoyer contre       |             |
| Conon                              | 351.        |
| Plaidoyer contre Conon             | <b>333.</b> |
| Notes sur le pluidoyer précédent.  | 570.        |
| Sommaire de la harangue contre     |             |
| Androtion                          | 372.        |
| Harangue contre Androtion          | 577.        |
| Notes sur la haranque précédente.  | 442.        |

FIN DE LA TABLE.

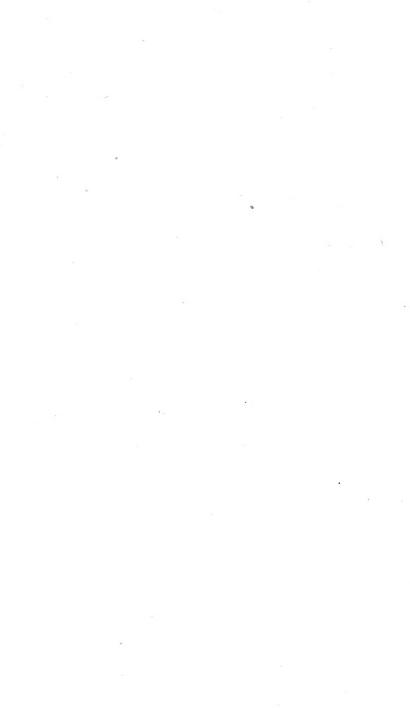

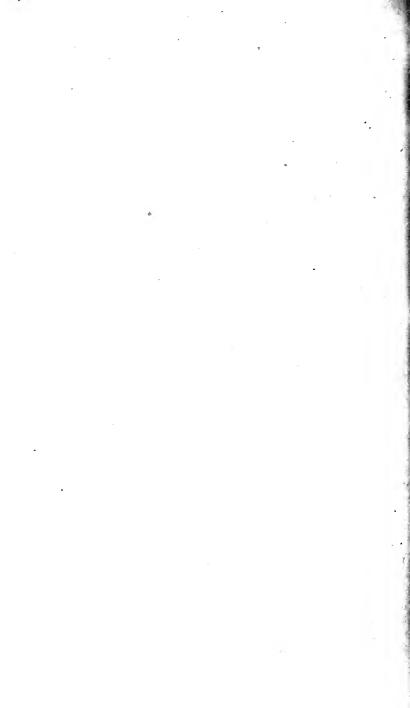

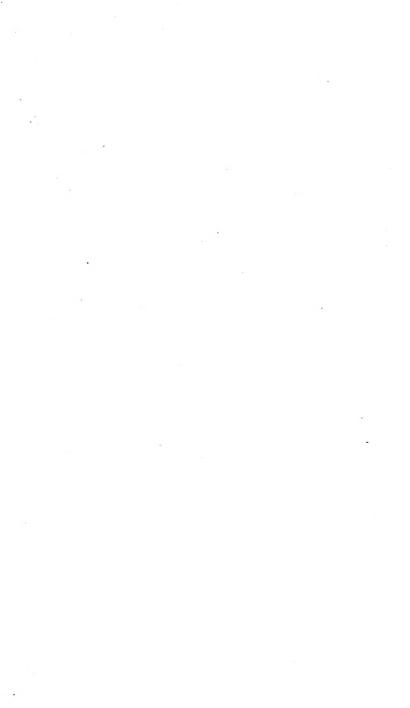



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

**UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY**